

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

# ETYMOLOGIES FAMILIALES.

DE LA TOPOGRAPHIE DE LA FRANCE

Des noms de lieu de la Manche

## PAR EDOUARD LE HÉRICHER

Président de la Société d'Archéologie

DE LITTÉRATURE, SCIENCES ET ARTS D'AVRANCHES



PARIS

MAISONNEUVE & Cie Quai Voltaire, 25. AVRANCHES

LEBEL, Rue de la Constitution.

1881

NS 34 8 12(1)



Ree F. 16 360





# ETYMOLOGIES FAMILIALES

## DE LA TOPOGRAPHIE DE LA FRANCE

## Des noms de lieu de la Manche

## PAR EDOUARD LE HÉRICHER

Président de la Société d'Archéologie

DE LITTÉRATURE, SCIENCES ET ARTS D'AVRANCHES



PARIS

MAISONNEUVE & Cio Quai Voltaire, 25. AVRANCHES

LEBEL, Rue de la Constitution.

1881



## ETYMOLOGIES FAMILIALES

DE LA TOPOGRAPHIE DE LA FRANCE

.

## ETYMOLOGIES FAMILIALES

#### DE LA TOPOGRAPHIE DE LA FRANCE

## Des noms de lieu de la Manche

## INTRODUCTION

Si la philologie repose sur le besoin, essentiellement humain, de connaître l'instrument dont se sert la pensée, c'est-à-dire le mot et la phrase, ce besoin n'est nulle part plus impérieux qu'en présence du nom propre de famille et du nom propre du lieu natal ou des localités voisines. Un autre intérêt s'attache encore à ces deux termes, c'est qu'ils viennent de loin et que quelques-uns s'enfoncent jusqu'aux racines de notre idiôme ou de divers idiômes dont la fusion a constitué notre langue nationale. Un savant anglais a dit aux archéologues avec une certaine ironie : mais les monuments les plus anciens de notre pays, ce sont nos haies et nos fossés. Toutefois il y a quelque chose de plus ancien ou d'aussi ancien que nos plus vieux monuments : ce sont les éléments de notre langue patoise ou française, mais surtout les noms de lieu. La topographie française est la plus vieille lettre de noblesse de la France.

Ce qu'il y a de plus vieux historiquement dans la France, c'est la Gaule et ce qu'il y a de plus vieux dans la Gaule, même que ses monuments mégalithiques, c'est sa langue qu'on s'efforce, avec ardeur, de retrouver auiourd'hui. C'est une langue dont il ne reste guère qu'un fragment, les gloses de Marcellus Empiricus, que les Grimm ont renvoyées aux savants Irlandais qui les ont comprises et interprétées. Pour retrouver le gaulois il y a trois sources authentiques: les auteurs latins contemporains du celtique, dont les principaux sont Pline et Isidore de Séville, les idiômes celtiques encore parlés et enfin les noms de lieu, c'est-à-dire les noms de l'habitation individuelle, ceux du village, de la cité, des accidents du sol et des grands aspects des terrains. A ces trois sources il faut ajouter les vies des Saints où le terme gaulois est interprété par un synonyme latin. La dénomination du sol chez les Gaulois est une peinture à grands traits. Elle fait apparaître la physionomie générale de la localité, vallée, hauteur, source, rivière, havre, cap, marais, confluent, forêt, plage. Aussi l'étymologie topographique ne peut se faire dans le cabinet, elle ne peut se résoudre que sur le terrain. Un nom de lieu est un fait graphique, c'est une matrice cadastrale en grand. Notre sol est couvert de vocables celtiques : voilà notre plus vieille langue.

On a dit qu'on peut raconter notre histoire par la bouche de la philologie. Sans parler de toutes les lumières qu'elle jette sur la marche de la civilisation, sur la condition des personnes, la division du sol, l'armement, il est certain qu'on peut jalonner ses grandes étapes avec des noms, avec le Kaer gaulois, la villa romaine, le fanum païen, la chapelle chrétienne, le tot germanique, le wick

scandinave. Si les villa sont extrêmement communes sur le sol de la Normandie et spécialement de la Manche, les vicus, si fréquemment indiqués sur les monnaies mérovingiennes, sont rares dans ce dernier département : il n'a guère que le Vicel et le cap Lévy et ce dernier point maritime peut bien nous offrir un Wick scandinave.

Le fond de notre topographie est celtique, mais nos noms de lieu peuvent se repartir en trois grandes classes: la nomenclature celtique, qui se tire du sol, la nomenclature chrétienne qui sort du nom des Saints, la nomenclature germanique et scandinave qui vient du nom des chefs ou du groupement des habitations. Entre les deux premières se place la nomenclature gallo-romaine, terminologie hybride, dont Juliomagus ou Cæsarodunum peut donner une idée, fondée sur des noms d'hommes. Le latin se soumet au celtique : la propriété d'Avitus, le beau-père de Sidoine Apollinaire au ve siècle, s'appelait Avitacum. Le changement du suffixe gaulois acus en anus, finale latine, indique la transition: ainsi Florensac est Florensiacum dans un acte carolingien; il est devenu plus tard Florentianum. C'est dans la période gallo-romaine, surtout aux temps mérovingiens, que le suffixe si commun villa a été ajouté aux radicaux celtiques : en effet, dans les diplômes mérovingiens presque toujours le terme local généralement terminé en ac est suivi du mot latin villa; quelquefois il en est précédé. Il ne se fait presque plus de noms de lieu, parce que le sol étant presque tout occupé, il n'y a pas place pour des dénominations nouvelles : dans la Manche il n'y a qu'un nom communal moderne, créé sous l'influence de l'industrie, c'est la Glacerie, distraite de Tourlaville. Il n'en était pas de même quand Rollon, selon Dudon de Saint-Quentin, distribuait au cordeau à ses chess le sol de la Normandie : « Suis fidelibus terram funiculo divisit. » Encore ce sol avait-il ses noms, mais le procédé des hommes du Nord sut d'y substituer leur nom propre.

Ouand deux nationalités différentes se trouvent en contact, il se fait un échange entre les deux langues et les synonymes s'accostent et se superposent. Aux nécessités philologiques s'ajoute l'intérêt politique. Ainsi Auguste latinisa les noms gaulois et mit en regard les divinités correspondantes: Mars-Camul, Diane-Arduinna, Minerve-Belisame; c'est ainsi que les Romains contre-marquèrent les monnaies gauloises et par exemple imprimèrent imp. entre les rouelles de Nîmes. Dans la période gallo-romaine les noms des grands centres subirent un changement qui représente le caractère mixte de la population. On eut les Juliobonna (Lillebonne), Augustobonna (Troyes), Cæsarodunum (Tours), Augustodunum (Autun). Mais comme rien n'est plus difficile à détruire qu'un nom de lieu, les noms des peuplades se substituèrent à celui de la capitale, comme on le voit dans Lutetia Parisiorum (Paris), dans Ingena Abrincatuorum (Avranches).

La terminaison celtique ac, congénère des suffixes du grec et du latin en 1205 et en icus, dans le sens de propre à, appartenant à, joue le premier rôle dans les noms terriens de la Gaule, comme rix (puissant) dans les noms d'homme. Ainsi notre Carnac, avec ses prodigieux menhirs, nous offre le cairn (pierre) encore usité en Irlande, avec cette finale en ac qui lui donne le sens de pierreux, de perrous en vieux français. Le Carnet de la Manche est le même mot que Carnac, Carnace. Le carn peut aussi indiquer une

pierre miliaire: Bulliot trouve sur la voie romaine du Benyray à Saint-Honoré une série de carné et de carre. Mais à l'époque gallo-romaine la finale ac se soude principalement à des noms d'homme. C'est ainsi qu'au ve siècle, pour un nom déjà cité, nous avons Avitacum, la propriété d'Avitus, le beau-père de Sidoine Apollinaire, qui nous livre cette formation. Par la suite des temps et d'après la loi d'abréviation et du moindre effort, ac, prononcé ec, est devenu è et i. Par exemple Austriacum, l'ancien nom de Beauvoir, en face du Mont Saint-Michel, s'est transformé en Austry et Sessiacum, le nom primitif de Saint-Pair, est devenu Scissy. C'est une règle à peu près universelle. On trouvera aisément, pour cette période gallo-romaine, le nom latin sous Marigny, Rouffigny, Martigny, Baubigny, Romagny, Juvigny, etc., que le peuple prononce en é, c'est-à-dire Marinus, Rufinus, Martinus, Balbinus, Romanus, Jovinus. Quant à Sainteny, que l'administration écrit Saint-Eny, dotant le pays d'un nouveau saint, ce n'est pas plus le nom d'un saint que Cincinnatus : c'est l'ancien mot Santeniacum et Santeneium. C'est à une époque relativement récente que s'est produite la finale ière, si commune dans les noms de village et de ferme, et c'est longtemps après Martigny qu'est venu La Martinière.

A quelle époque la finale ac s'est-elle adoucie en é et en i? M. Le Prévost, trouvant Aciniacus en 876 et Acineia de 942 à 996, en conclut justement que c'est dans cet intervalle que ce changement s'est opéré. La finale eu, assez commune dans le Midi, comme dans Sarigneu (Salniacum), Cordieu (Cordiacum), Maximieu (Maximiacum), se conserve dans la bouche du peuple de l'Avranchin qui dit Surigneu (Subligny), Folligneu (Folliguy).

Dans les temps mérovingiens prédomine le latin Vicus; c'est le suffixe de beaucoup de localités inscrites sur les monnaies. Voir sur ce sujet le travail de M. de Barthelemy; mais c'est à la période carolingienne que prévaut villa, tantôt préfixe, tantôt suffixe. Tels sont les specimens suivants des ixe et xe siècles: « Actum Montisco villa; firmatum villa Curti (ixe siècle); actum Capriniaco villa (946).

En fait de métamorphoses dans les noms de lieu et de saints, on en trouve d'étranges. C'est l'oreille et non l'œil, c'est le son et non l'orthographe qui doivent servir de guides. Cependant la substitution d'un nom de localité à un autre, sauf celui d'un saint, est excessivement rare. Ainsi je croirais volontiers que Constantia (Coutances) n'est que le nom gaulois de Cosedia, altéré par les copistes, Costendia, par exemple. C'est aussi dans le nom latin de constantia, la fermeté, qu'il faut chercher les trois colonnes classiques qui figurent dans l'écusson de cette ville et qui ne représentent nullement son aqueduc ogival du moyenâge. Toutefois ces métamorphoses de noms de lieu et de saints obéissent à des lois. Rien de plus étrange au premier coup d'œil que Saint-Pancrace devenant Saint-Planchers. Eh bien, deux ou trois opérations régulières rendent compte de la permutation: 1º intercalation d'une liquide, comme dans thrésor, du latin thesaurus; 2º métathèse de Plancrace en Plancerce; 3° chuintement, puis étouffement de la finale. Donc, en principe, les noms de lieu ne meurent pas. Il n'y a qu'un cas qui fasse exception, c'est celui où un nom de saint s'est substitué à une appellation antérieure. Quant à une époque lointaine, aux temps gallo-romains, le nom du peuple a remplacé celui de la cité, il n'y avait pas là de changement radical; c'était une

substitution, comme on le voit dans Ingena Abrincatuorum, où la cité des Abrincates est devenue Avranches. De nos jours s'est produite non pas une altération du nom de la Lucerne de l'Avranchin, mais une addition assez étrange, celle d'Outre-Mer, que rien ne justifie, ni la situation géographique, ni la série des chartes de son abbaye où ce suffixe n'apparaît jamais. Le graveur aura sans doute lu Outre-Mer là où il y avait Outre-Thar, sa situation par rapport au diocèse de Coutances où il y a une autre Lucerne. Quant aux altérations modernes, aux bévues de l'administration, il y en a d'extraordinaires; mais la bévue qui dépasse toutes les autres en Normandie, c'est celle qui change S. Audoenus de Bruenbosc sous la forme de deux sobriquets sales ou injurieux: Saint-Ouen-Bran-en-bourse— ou Saint-Ouen-prend-en-bourse.

Le présent travail a pour but de contribuer à la reconstitution de la langue gauloise, de rectifier des erreurs de quelques-uns de nos précédents ouvrages où nous avons trop incliné vers l'explication de la topographie par les noms d'hommes et de contribuer pour une faible part, après les Gerville et les Prévost, à la philologie topographique de notre chère Normandie.

• 

## ORIGINES CELTIQUES

AIR. rivière. - Avec ses variantes d'orthographe et de prononciation, Air, rivière, devient erre, oir : erre est du dialecte normand: oir est du dialecte français. Ces formes abondent dans la Manche, spécialement dans l'Avranchin: la rivière de l'Erre ou de l'Oir, formant le havre de Genêts; l'Erron ou Airon, affluent de la Sélune, confluant au pont de Sélune; l'Errou ou l'Airou, qui dénomme la Lande-d'Airou, affluent de la Sienne; l'Oir, affluent de la même rivière, confluant au pont d'Oir, dans le Val-d'Oir; l'Errou ou Airou, dénommant la Lande-d'Airou, qu'il baigne; l'Erette, à Villers, dite aussi Oison, ou le petit Oir; Errel ou Herel, petit havre à ruisseau près de Granville. La forme erre se change facilement en elle, d'où la rivière d'Elle, qui sert de suffixe à quatre communes du département; l'Eaulne, en latin El-na, diminutif, d'où le nom communal Laulne; Naftel, litt. nove d'elle, ou la noue de la rivière; Last-elle (préfixe inconnu) sur un affluent de l'Ouve; Helleville; Airel (Errelle), situé sur l'Elle. Cf. les noms des rivières bretonnes, l'Ellé, l'Ille, ainsi que l'Isle, jadis Ella, affluent de la Dordogne, et l'Is-erre, où se voit notre radical et l'I-Sara, auj. l'Oise, car Pontoise était Briva ad Isaram.

AGAUN, pierre, rocher. — Le bourg rocheux d'Agon offre avec Acon (Eure) l'agaunum qui, dans la langue des Gaules, signifiait une pierre, un rocher, quelque chose d'aigu qui se fait sentir dans tous les mots préfixés en ac; « Agaunum accolæ interpretatione gallici sermonis saxum dicitur, » lit-on

dans les actes de S. Maurice, qui a substitué son nom à cet agaunum du Valais (Saint-Maurice en Valais). On lit encore dans la vie de S. Romain: « Agaunum gallico priscoque sermone petra dignoscitur. » (V. Notes top. de l'Eure, de Le Prévost, p. 2.)

ALB, blanc. — Cet adjectif, cité par Servius (ad Æneid, l. v.) comme celtique, et qui ne subsiste plus en fr. que dans l'aube du jour, l'aube du prêtre, dans aubier et aubépine, subsiste dans un certain nombre de noms de lieu: Auberoche, village près Saint-Lames, Pierres, Aubes, rocher de quartz à Chelendrey, Aube-rée à Dragey.

AMB, autour. — « Ambi qui répond au grec auqu, au lat. amb, am, se dit en irl. imb, en cambrien am. » (Houzé, Bibl.) des Chartes, 214, 10° année). Zeuss interprète l'ambactus de César par circum agens, les Ambiani, par « circum amnem, manentes, les Ambari par circa Ararim habitantes. Il ne cite pas les Ambibari de César, même sign., que M. Moulin met avec une probabilité philologique à Ambrières. Le Hambie de la Manche pourrait être de cette famille celtique, mais c'est plus prob. ham-by, scandinave, le village de l'habitation. Le rapprochement de ambi celtique et de amb latin nous en suggère un autre analogue : c'est l'essedum, le char gaulois, qui semble renfermer l'idée et la forme du l. sedere, du sanscrit sad, s'asseoir; mais l'autre char gaulois, le petorritum, n'offre pas cette analogie. Ajoutons le mot gaulois rheda, char à quatre roues, et nous aurons trois termes gaulois de véhicules adoptés par les Romains.

Cependant le glossaire gaulois de Endlicher, dont Pictet reconnaît l'antiquité et l'importance, nous offre une signification qui d'abord semble différente de celle de ambi: « Ambe rivo; Interambes, inter rivos, » dit ce glossaire. Alors les Entrain, les Entrames, etc., ne viendraient plus du l. interamnes, mais du congénère gaulois du l. amnis. Mais ne peut-on réduire ambi, autour, et ambe, rivière, à la même

signification? En effet, la rivière est ce qui entoure, se courbe, se replie. Or Hambye étant dans un demi-cerels d'eaux, nous préférons pour ce lieu une racine celtique à une racine scandinave. Amb se change facilement en and, préfixe commun de plusieurs noms gaulois, qui se reconnaît dans Andegavi, Angers, litt. autour des gaves, de ses deux rivières, dans Andelaus (Andelot), dans Andematumum, Andecon, Andecomborius, etc.

AR, l'article celtique, ou prép. sur. — Les noms préfixés en ar (le) annoncent une origine celtique.: Ardevon, litt. la rivière ou sur la rivière, Argouges sur la Guerge, litt. aussi la rivière; Airel pour Ar-elle, de elle rivière, resté dans les cours d'eau de Bretagne l'Ellé, l'Ille, et dans Elbeuf. Ajoutons Auvers, jadis Alvers et Aucey, jadis Alsi, et dans une charte de Noirmoutier Alceium. Cf. les localités normandes, Argentan, Argences, Argentelles, Arganches.

ASTRAC, foyer, appartement. — On sait que par « les êtres d'une maison » on entend les appartements, les appartenances, c.-à-d. les estres et aistres, et même astres, dont le l. atrium ne donne pas la raison. Mais on a le bas-latin astracum, contr. en astrum, qui y satisfait. Sa forme celtique nous le fait classer dans cette catégorie : « Le suppliant trouva, en un vieil astre ou aistre où il y avait un four, du seigle. Du Cange, astrum. » Le astre (maison) demurra au puné. » (puiné). Ce mot, accompagné du nom du fondateur ou propriétaire, est commun dans le Mortainais pour des écarts ou villages : l'Aistre-Fougeray, l'Aistre-Chevalier, l'Aistre-aux-Francs, l'Aistre-aux-Lièvres.

AVAL, pomme. — C'est encore un de ces mots qui se trouvent dans les idiòmes germ. et celt. à la fois : sax. appl, appil. angl. apple, all. appel. dan. æble, irl. abhal, armoric. aval. Un savant celtiste, Gaidoz, rattache à ce radical les localités dites Avallon (Avallonacum). (Rev. archéol.).

AVON, rivière. — Le terme avon, rivière (id. en cornique,

en gallois et en breton), d'où Stratford-on Avon, illustré par la naissance de Shakespeare; ce mot assez commun sur le sol anglais, subsiste dans Ard-evon, sur la Sélune. Je crois que Servon est pour Ker-Avon, le village de la rivière, c.-à-d. de la Guintre, au bas de son côteau, un mot reproduit dans Champcervon. Il y a un Avon près de Fontainebleau et Avay-sur-Cher est l'ancien Avonnum ou Avum. Il y a en Bretagne des rivières Aven, et dans les monts du Midi aven sign. torrent. Peiffer assimile ce nom à Avor: « Avor près de deux grands gours. » Ce mot d'Avon n'est pas perdu comme nom commun: les avens dans les monts Vaucluse désignent des torrents.

BAR, barrière. — C'est le bas-l. barra, en kymri bar, branche : il y a la Barre de Courtils, rempart de tangue, digue, il y a la Barre de Semilly; Sourdeval-la-Barre ne tire pas son suffixe du nom de famille des seigneurs, mais d'une colline de son territoire, le Mont de la Barre, dit aussi la Barre de Mont-Fautrel. Dans le Midi, barri, colline : en effet un mont est ce qui barre le chemin, le passage, la vue.

BEC, bec d'oiseau. — C'est un mot certainement gaulois : Suétone le donne comme tel et le traduit par a rostrum avium. » Il s'est appliqué naturellement aux caps qui sont des becs de terre, par le même procédé que cap, du l. caput. Nous avons à Genets la pointe dite le Bé-d'Andaine, qui rappelle le breton bek ann tunn, le bec de la dune, sa description graphique. Il y a à Saint-Malo le grand et le petit Bé.

BENN, charrette. — Catulle et Festus donnent comme gaulois henna, voiture, tombereau, et combennones désignait ceux qui voyageaient dans la même benna: de là le fr. banne, banneau, et benne. Comme nom de lieu nous le trouvons dans un raz de la Hague, à Greville, appelé Raz des bannes: à l'entrée du havre de Portbail il y a la Fosse au griban, sans doute où s'est perdu une gribanne, espèce de navire à fond plat et sans quille, ressemblant à une banne, litt. fausse-banne.

BIÈVRE, ruisseau. - Il n'y a pas de difficulté philologique à ce que le fr. bief et biez, le norm. bieu, le rouchi biefe, viennent de ce radical qu'on ne peut guère expliquer par des radicaux germaniques. Le bas-breton dit Bez. Les variantes de Bièvre (petit affluent de la Seine, à Paris) sont Beuvre, Beuvron, Beuron, Beu. Un affluent de la Sée à Tirepied est le Bieu; un affluent de la Sélune est le Beuvron, sur lequel est Saint-James de Beuvron. Il y a d'autres Beuvron en France : le Beuvron, affluent de la Loire ; le Beuvron, afffuent de l'Yonne. On reconnaît un diminutif dans Beuvreuil et à ce radical se rattachent facilement les Beuron, Beuve, Beuville, Beuvrigny. On pourrait peut-être y rattacher Buais (l. Beult, le petit bieu), sur un cours d'eau qui sépare la Normandie du Maine ; ce diminutif se dessine mieux dans le Buat (Beu-et), sur l'Oir, affluent de la Sélune. Pour les Biards, sur la Sélune, origine inconnue, mais sans rapport avec le clan gaulois des Ambibars. D'après Peiffer (Légende territoriale de Fr.), bief est pris pour nom générique des petits torrents du Jura. Le fr. abreuver, primit. abeuvrer, se tire mieux du beuvre celt, que du l. ad-bibere.

BONNA, source. — La Normandie possède encore ce mot dans Lillebonne, jadis Juliobonna; l'Allemagne dans ses bonn, comme la ville de Bonne et dans ses bron, comme Niederbron. Notre département a probablement ce mot dans Bonneville, et dans Bolleville, village très mouillé, très aqueux. Mais bonn, source, est le même que bronn, id. V. ce mot.

BOUG, sable mouvant. — Ce qu'on appelle lise (forme de glise, argile) dans la baie du Mont Saint-Michel, sable mouvant, s'appellerait bougue sur la côte est de la Manche, selon Peiffer qui répète Daniel Huet: « Bougue, nom donné en Basse-Normandie aux sables mouvants qui bordent la mer; il y a les Bougues de Quinéville, les Bougues de Ravenoville, les Bougues d'Andoville. » Dans mes séjours à Quineville je n'ai pas entendu ce mot qui a pu être écrit ainsi au lieu de

hougue. Si ce mot se rattachait au bas-latin bulga, d'où le fr. bougette, bourse, ce serait un mot certainement celtique; mais quel rapport?

BOVE, grotte. — Si nous n'avons pas la Balme (grotte) et Baume du midi de la France, on rencontre dans le nord *bove*, une grotte : Boves (Somme), la Bovelle (Aisne), Bouville (Seine-Inférieure).

BRANDE, bruyère. — C'est plutôt un mot du midi que du nord de la France. Pour Littré, étymologie inconnue. Le même philologue reste muet ou à peu près devant une série de mots dont nous croyons celui-ci le générateur : brande, tige de bruyère, brindille, petite tige, d'où brin (brin de jonc, brin de paille), branchette, brimbe, v. fr. devenu le fr. bribe, petite chose et prob. brimborion, qui peut être une forme de brindillon. Quoi qu'il en soit, brande, en bas-l. branda, sign. la plante de bruyère et le terrain couvert de cette plante. extension semblable à celle du fr. bruyère. Le terme brande entre comme variante dans un chant de pélerinage qu'on chantait en Basse-Normandie « la grande chanson de Monsieur S. Jacques », où il est remplacé par son synonyme lande: « Quand nous fûmes dedans les brandes (ou landes). » Il convient bien à la bruyère de Braffais, au xue siècle Brafès, dont j'ignore la finale. Brande pourrait réclamer Branville, mais bren le disputerait avec avantage. V. BRÉ.

BRÉ, hauteur. — La Bretagne est couverte de Brez ou de Bré, dont le sens est colline, hauteur, ainsi que Roz, qui est sur nos confins dans Roz-sur-Couesnon. Le bré celtique se préfixe à un grand nombre de noms communaux de la Manche: Brécey (Bré-Sée), hauteur sur la rivière ou la Sée, Bréhal, forme celto-germanique, hauteur assez resserrée entre deux bassins, Bréville hauteur sur la mer, falaise élevée, dont Réville est une altération, élévation sur la Saire, Brévands, litt. la hauteur sur l'eau (vand, eau, d'où la Vendelée, rivière), colline sur l'estuaire appelé le Vey, les deux

Brée à Guernesey, deux collines, la hauteur dite Brée à Tanis, à Plomb, Brémesnil et probabl. Braffais, avec son mont escarpé dit les Châteaux-Turbetins. Une colline vers la mer donne à un grand domaine près de Genets le diminutif Brion. La métathèse est visible dans Berlon ou Beslon, colline renommée pour sa grande perspective et la permutation ordinaire de b en p l'est également dans Précey, butte sur un petit cours d'eau, dans Prétot, dans Percy, à la longue et haute côte dite de Percy. Les Brée, qu'on y orthographie Bray, sont nombreux dans la Mayenne : on retrouve ce mot en suffixe et par un pléonasme fréquent dans Montbray. Aussi dans le pays de Bray, il y a trois communes de ce nom, visible dans les Folembray, Tinchebray, Osembray, Vibraye, Guibray (qui pour qué, nadum). Ajoutons Biéville, jadis Bréville et peut-être Biville, hauteur sur la mare de ce nom, et Brix, un des points les plus élevés de la Manche. On trouve le dim, la Brisette. La forme populaire de Brouains, qui est Bérouins, montre la metathèse de bré, et avec elle le coteau élevé de cette commune au-dessus de la Sée, profondément encaissée.

En breton brès a pour variante bren et bron, hauteur (V. Introd. au cartul. de Redon); de là Branville et Brainville, et prob. Breuville; or, la métathèse de ce nom est bern, d'où Barneville, où l'église et le château sont à mi-côte; l'étouffement du r donne Bahais, jadis Barhais, et l'étouffement du n donne Barfleur, en patois Barfleur, hybride celtoscandinave, litt. la hauteur du fiord, de son anse dans l'intérieur des terres. Par la prononciation ancienne de a en e, restée en anglais, on obtient Besneville (pour Berneville), célèbre par sa hauteur, couronnée de nombreux moulins à vent. Ce radical et presque tous les mots celtiques anciens témoignent de l'existence d'un idiôme monosyllabique. C'est peut-être au celtique qu'il faut rattacher les nombreux Monts-de Héri, champs élevés, dans la Manche. Aussi V. GARRIGUE.

L'énorme soulèvement granitique de Montgothier, appelé Bouée, n'offre dans son nom qu'une vague ressemblance avec le titre de cet article. Mais le v. f. brai, fange, avec l'écossais brog, fange, l'irl. bog, marais, explique assez bien le nom des rivières dites Braise, ainsi denommées des marécages qu'elles traversent.

BRENN, chef. — Ce nom commun de brenn, chef, illustré par Brennus, et dont les Latins avaient fait un nom propre, réside au fond de cette villa Brennacum, la célèbre résidence royale mérovingienne, aujourd'hui Braine. Il semblerait être aussi dans Branville et dans Blainville, et mieux encore dans Brainville, qui serait la villa Brennacum retournée. Cependant il y a plus de probabilités en faveur d'une origine topographique (V. bren). Quant à cette Brenne de la Touraine, qu'un savant celtiste, M. de Jubainville, définit « vaste forêt remplie d'étangs et de marécages, » elle doit tirer son nom des hauteurs qui l'environnent.

BRIG, gué. — Le mot briga, avec ses variantes briva, bria, brevio et brio, est cité comme celtique dans les Gloses de Vienne (1,779) avec le sens de pont, et il est resté en anglais sous la forme de bridge et en all. sous celle de bruck; mais comme les ponts ont succédé aux gués, ou passages sur les rivières, le sens primitif est celui de gué: Briovère, litt. passage sur la rivière, devenue la Vire, est le nom auquel a succédé Saint-Lo; c'est donc à tort que Bouillet dans son Dict. explique Samarobriva (Amiens) par pont sur la Samara, ou la Sambre, devenue Somme. Breviodurum (Brionne ou Pont-Audemer) sign, aussi passage sur la dour, c.-à-d. l'eau, la rivière. Pontoise était Briva ad Isaram. Nous avons beaucoup de noms communaux où ce terme entre comme préfixe : Bricquebec, en patois Briguebec, litt. passage sur le ruisseau, sur la Sie, Bricqueville, en patois Brigueville, Bruqueville, Briquebosc, Brucheville, passage sur le Vey (vé, vadum) et peut-être Brillevast. M. Le Prévost tire Bricquebec du Brucius, ou Brix, cité dans la Chron. de Fontenelle : mais il n'y a pas de rapport entre Brix et Bricquebec et la rivière de cette dernière localité ne vient pas de Brix. Si Brix s'est dit Brucius à cette époque, c'est peut-être l'altération du « Brisniacus villa, » le domaine que Saint-Ouen possédait dans le Cotentin. Bricquebosc sign. le bois sur le passage, sur un affluent de la Douve ou l'Ouve. Il n'est pas impossible que le même radical entre dans Bretteville, village situé sur un cours d'eau qui se jette à la mer. Pour justifier par brige l'étymologie de Brillevast, disons que cette localité est sur un cours d'eau considérable, la Saire (Sara), mais pas assez pour mériter son nom de fleuve, que lui donne un livre récent, d'ailleurs très bon, sur la Manche. S'il y avait quelque doute possible sur le sens du mot que nous étudions, il faudrait citer le glossaire gaulois de Endlicher où brio est traduit par ponte.

BROG, champ. — On trouve dans le scholiaste de Juvénal broga, champ, cité comme gaulois : par son diminutif brogilus il a donné breuil au français et à la topographie de la France Broile, Brogue, Breul, Bro, Broglie, dans le sens de bois : ce dernier est la forme italienne, et il a passé dans le fr. embrouiller, brouiller, imbroglio. Le fr. pop. brouillamini embarrasse beaucoup Littré : c'est du latin marcaronique du moyen-âge. Il y a à Céaux un village appele Bro; près Valognes et de sa haye, le village de Bro. Brudepont était autrefois Breuilpont.

BRONN, fontaine, rivière.— « Brune, fontaine, en tudesque, en suédois, en scandinave; bronn, en celtique; burn, en gaëlique; bourn, en anglais. » (Recherches étym., par de Coston, 19.) Ce vocable, qui, d'après ce passage, serait à la fois des langues germaniques et des idiômes celtiques, paraît être le même que le nom de deux communes de la Manche, St-Jean-de-Bohon, St-André-de-Bohon, dont le r aurait été supprimé, ce qui est d'autant plus probable

qu'une famille importante du pays s'appelle de Brohon. Cette idée nous conduit à assimiler à bronn le gaulois bonn, fontaine. Voyez cet article.

BRUG, bruyère, en norm. brière. — Ce mot appartient aux idiômes celtiques: c'est un dim. du breton brug, bruyère, en bas-l. brugaria, en v. f. brusc, qui se dit encore, mot congénère du l. fruscus, petit houx, d'où ruscus, son nom botanique. Le mot brière règne sur tout le sol de la Manche. Ce terme brug, prononcé breug, s'applique bien aux côteaux boisés de Breuville, et se dessine presque en entier dans Brucheville et Bruchecourt, et peut-être Breuville. Les nombreuses localités dites Brousses, litt. broussailles, sont de cette famille, à laquelle se rattache le fr. brosse, primit. une poignée de fougère; mais l'origine de fougère est latine. V. ce mot.

CAILL, forêt. — L'armoricain caill sign. forêt, selon Houzé (Et. sur la sign. des noms de lieu): de là les nombreux Caillac, Cailly, Saillac, Sailly, et avec le chuintement Chaillac, Chailley, Chailly. Ce peut être le radical de Chal-André, nom communal de la Manche, écrit Chalandré. Toutefois caille, selon Peiffer, (Promen. dans le Loiret), sur les bords de la Loire, désigne un terrain caillouteux.

CARN, pierre. — Ce mot qui sous sa forme irlandaise cairn (amas de pierres) a passé dans la langue de l'archéologie préhistorique, s'applique aux localités pierreuses, rocheuses, comme à Carneville, près de Cherbourg, où il y avait plusieurs menhirs et dolmens, à Carnet, dont le nom pourrait être une contraction du Carnoet de Bretagne, que Peiffer dit être Carncoet, litt. bois du rocher. La localité des pierres par excellence est Carnac (litt. le pierreux, en norm. le perrous). Guernesey, Cairn-See, rocher sur l'eau, justifie bien son nom par la montagne du château Cornet (l. carnet). Comme le r tombe ordinairement devant une consonne, il est resté Caine d'où le Mont à la Kaine, près Cherbourg, la Caine, arrond.

de Caen, Cainet, Cagny et prob. les Cahan, Cahagne, etc. Pour Caen, primitivement Cat-holm, c'est du scandinave, litt. l'entrée du holme, ou île, formée par l'Odon et l'Orne. Toute-fois pour Guernesey, son nom primitif est Gernerey: le patois des îles normandes substitue souvent s à r, par ex. pèse, père, mèse, mère: de là Gernerey est devenu Guernesey. Les Bretons appellent les pierres druidiques des carneillons.

CAUSSE, lande. — « Nous avons en France, dans la partie méridionale, de grandes étendues de terrain qui sans être appelées des landes, ne valent guère mieux, ce sont les causses. » (p. 21 de Légende territoriale de la F. par Peiffer). Avons-nous des causses dans le Nord de la France? La Manche a une commune où ce mot, présumé celtique, se dessine bien, c'est Ecausseville, point élevé sur la vallée du Merderet.

Le peuple chuinte ce mot en Ecaucheville. Aussi rejetant l'étym. poétique de Chaumont par calvus mons, nous voyons dans ce mot causse-mont, le mont de la lande. Peiffer donne à chaux le titre de mot celtique avec le sens de mont: ce serait dès lors une tautologie, du reste assez commune. Ne pas confondre causse avec la couse, ruisseau, si commun dans l'Est de la France.

COET, bois, — Sur nos marches bretonnes nous avons Plancoët, mais je ne connais dans la Manche de coet que dans une vieille forme de Couesnon, « unda Coetni, » dit G. Le Breton dans sa Philippide et dans S.-Hil.-du-Harcouët.

COMBE, vallée. — C'est un mot assez français pour se trouver encore dans nos dictionnaires: Littré l'a admis dans le sien et il se trouve aussi bien dans les contrées latines que chez les races celtiques. Mais en Normandie il se change généralem. en Cambe, comme dans la Cambe, entre Isigny et Bayeux, et dans Cambremer (Cambe-mar, litt. la grande Combe) et Cambernon; Canisy (Cambe-see vallée de la Vire), Canville sur la vaste vallée de la Grise, et Cametours, litt. le tourp (village) de la vallée, un terme celto-germanique. Avec

le chuintement normand on a Chambernon (xue siècle), maintenant Cambernon (le bord de la vallée : en bas-norm, la berge se dit berne); l'abbave de Savigny, située dans un val. comme toutes les abbayes, était baignée par trois cours d'eau a Chamba, Chamberna et Nigra aqua (Noireau). Une commune remarquable par ses vallées, celle de la Braise et celles de ses affluents, porte la marque du pluriel, Les Chambes, et par l'intercalation assez commune d'une liquide, les Chambres. Une charte de la Luzerne de 1213 nous donne son nom primitif: « Redditum quem habetis apud Cambas. » Champrepus litt. le puy ou puus de la vallée), s'est formé comme les Chambres. Cf. Chamboy, Bourg-Combe. Croyant plus aux dénominations graphiques qu'aux noms pittoresques et poétiques, nous rapporterions à Combe, qui devient comme en bourguignon, les nombreux Caumont et Chaumont, mais encore plutôt au celt. causse. On rencontre aussi le dim. combelle: tout mot a son diminutif. Combs-la-ville (Seineet-Marne) a gardé son s caractéristique du nominatif de la déclinaison du v. fr., comme Avranches, Coutances, Valognes, Orglandes, Cuves, Courtils, Beauchamps, Carolles, Bourguenolles, etc. Pour appuyer l'étymologie de la commune des Chambres, je citerai ce passage de ma Philologie topog. de la Norm.: « en vieux normand chambre était un nom commun « la chambrette de Porqueval jusqu'à la chambre au leu. » (Vic. de l'eau, de Ch. de Beaurepaire.)

CONDATE, confluent. — Fondée sur les grands aspects de la nature et les grands accidents du sol, la philologie topographique écarte le petit fait, les circonstances insignifiantes comme origines des noms de lieu. La localité se dénômme même par le fait le plus caractéristique du sol. C'est la géologie qui est la loi de cette philologie comme la minéralogie est la loi de l'architecture. Aussi l'étymologiste doit-il avant tout connaître le terrain. Les cours d'eau, les hauteurs, la configuration du littoral, les dépressions du sol, les

groupes d'habitations humaines, les passages sur les rivières, les grands espaces nus et déserts, les rochers, voilà ce qui frappe les hommes, surtout les hommes primitifs. Ces principes sont surtout vrais pour la topographie celtique, celle d'une époque où l'individualité n'existe pas. Ce sera plus tard, dans l'époque gallo-romaine dans une civilisation avancée, que l'homme donnera son nom à la terre et plus tard encore, à une époque religieuse, à l'époque chrétienne, c'est le martyr, le saint qui lui servira de dénominateur. Plus tard encore, et aussi de nos jours, il ne se fera plus ou presque plus de noms terriens.

Ce sont les cours d'eau qui jouent le plus grand rôle dans la topographie; mais de tous leurs accidents le plus frappant et le plus utile, c'est le confluent. Son nom celtique est condé: Vous trouverez des condé partout où un cours d'eau se jette dans un autre. Ce mot cédera sa place à une terminologie latine, aux conflans français (Cf. Antrain et Entram), aux entraiques fr., aux interamnes fr., aux corrientes espagnols, aux Interamna italiens, aux coblentz allemands. La forme primitive de condé a dû être condate : c'est sa forme dans les itinéraires romains : ce fut, près de nous, le nom de Rennes au confluent de l'Ille et de la Vilaine. Le nom de condé, à l'état pur dans Condé-sur-Vire, s'est modifié chez nous sous l'influence de la prononciation et du suffixe ville que l'on ajouta au commencement du moyen-âge. Sa syllabe forte ou tonique a subi une permutation constante dans notre langue où par ex. consuetudo est devenu coustude v. fr. et coutume. Ainsi Coudeville est issu de condeville, commune contre la mer et la Vandelée, à son embouchure.

CRENN, marécage. — C'est à Crenna, marécage, que je rattacherai les Crenays (Petit et Grand), sol bas sur les bords de la Sée, la Crenne, en Aucey, sur les marais du Couesnon et les nombreuses grunes de nos sols maritimes, les deux Grunes à Guernesey et les Grunes de l'Ouest, signalées par

Victor Hugo dans l'Homme qui rit, ainsi que les Grunettes. Je donnerai aussi ce mot à Gran-ville, sans attacher d'importance au l. grandisvilla, donné au petit village d'avant le xye siècle. Aussi au point de vue philologique, c'est là que je placerais avec Walcknaer le Grannonum (Grannon), objet de contestations. Grainville est une variante, ainsi que Grenneville et Pont-de-Grenne à Sourdeval. Reigneville et Régnéville peuvent être pour Greigneville et Grenneville. On connaît les marais de Graignes. Aj. Lengronne, au moyen-âge Ingronia. Cf. à Portbail le quartier littoral appelé Graie. Une forme de crenne est grune que du Cange définit « locus paludosus » et qui avec groin (cap) règne surtout dans les parages maritimes. La plupart des îlots submergés de l'archipel des Minquiers (lisez Minkey) sont nommés grunes. Les marais de Graignes (Manche) dessinent bien dans leur nature et leur nom notre radical.

CUC, mont. — « Dans le Cantal suc en patois du pays est appliqué à toute éminence. Ce même suc n'est que l'adoucissement de cuq, dont la signification en langue romane est la même que celle de suc dans le patois auvergnat; aussi trouvet-on la tautologie française Montcuq (Lot) et la tautologie romane Cumont (Tarn-et-Garonne), » d'après Peiffer, p. 191, Légende territ. de la Fr. Or, il y a près de Saint-Lo la commune de Montcoq, que l'on a traduit par mons coctus, étymologie très suspecte, mais qui peut être pour Montcuc pléonasme; cependant mons acutus est plus probable. Quant au mont dit Montécot, près le Teilleul, c'est bien mons acutus, eomme tous les Montégu. V. Mons.

DEN, vallée. — Le den, vallée, qui est latinisé en dena dans le Dom's day book, prédomine en Ecosse, par ex. dans Aberdeen, litt. le havre de la vallée. Il peut être le préfixe de plusieurs localités normandes: Danu, Danville, Dangu, Danvou et Denneville, une commune basse, dans la vallée d'un cours d'eau qui se jette dans le havre de Surville. Dans

cette commune et sur le littoral de Coutances un dan est un creux, réceptacle des eaux. Ardenne est un terme topog. très ancien : ar den, la vallée; les Ardennes sont dans la vallée de la Meuse. Le bois d'Ardenne, à Ducey, est dans la vallée de la Sélune. Aurigny, selon Bisson, aurait eu pour nom prim. Ardennay. Le nom de Hardinvast, pour le peuple Ardenvast, est de cette famille. Den est un de ces mots qui appartiennent à deux idiômes : ainsi il y a dene en saxon; il y a tana en italien, qui conduit à notre fr. tanière, dont il faut écarter l'étym. par une contr. de taissonnière, demeure du taisson ou blaireau.

DIVE, fontaine. — Dive, avec le sens de fontaine, même de fontaine sacrée, entre dans l'ancien nom de Cahors, Divona, et dans celui de Dijon: Il y a plusieurs rivières Dive en France, la Dive (Vienne), le Dive (Calvados); la Manche a les diminutifs, la Diélette, qui forme le port de son nom, et la Divette qui se jette dans le port de Cherbourg. La Dyle de Belgique est la contr. de divelle. Cf. les Dye et Dée, rivières d'Angleterre, et la rivière trançaise la Dordive mot qui offre un pléonasme et qui donne à comprendre que dour est antérieur à dive. Cf. Divodurum (Metz), litt. la source de l'eau.

DOL, table. — Il y a plusieurs champs *Dolent* dans l'Avranchin et en Bretagne. On connaît le beau menhir du Champ-Dolent, près Dol, non loin du Mont-Dol, et l'étym. de dolmen (pierre table, du breton *table*). Le Champ-Dolent, à Céaux, est un terrain élevé sur une petite falaise. Cf. la côte de Camdol (Champ-Dolent), près de St-Lo, Chênedolé (Calvados), jadis Camdol. C'est le rapport de la table au plateau.

DOUR, eau. — S'il y a un mot existant sur le sol de toutes les races celtiques, c'est dour, eau, d'antique origine, puisqu'il est le congénère du grec υδωρ. Il règne depuis le douro de l'Espagne, en passant par l'Adour et par le « château que baigne la Dore » jusqu'au door d'Ecosse. En breton dour sign. eau, et gouer id. n'est sans doute que sa variante. Toutefois

le dour breton est un terme néo-celtique, issu d'une forme plus ancienne, l'irl. dobur, inscrit dans un nom de la Narbounaise, celui de la rivière Verno-Dubrum, cité par Pline, auj. Le Tet. D'un autre côte notre rivière normande, l'Eure. superpose bien son nom primitif d'Atura à celui de l'Adour. A Valognes le lavoir, c'est l'eau, le dou, à Avranches, c'est le doué. Ces formes écartent l'étymologie de Littré par le latin ductus, qui n'a donné que duit au fr. S'il n'y a pas de rivière dite dour dans la Manche, nous avons la Douve et le Du, rivière du havre de Surville, nous avons une Durance à Saint-Floxel, appelée Durix et Duronna dans l'antique vie du patron. Il y a plusieurs Durances en Normandie, par ex. la Durance, affluent de l'Orne à Pont-d'Ouilly. Une rivière de France combinée de la Dore et de la Dogne est dite Dordogne. L'Adour (ar-dour) a gardé l'article celtique, comme chez nous Ardevon (Ar-ven), Alcé (Aucey) id. C'est à ce radical que se rattachent le fr. douve, fossé plein d'eau, et douve, renoncule des fossés.

Si dour est devenu our, sa forme ordinaire chez nous, ce n'est pas par la chûte du d, ce qui serait un fait peu ordinaire, c'est par la contraction de Adour, où tombe le d naturel-lement comme précédé d'une syllabe tonique : adour = aour = our. Sous cette dernière forme et ses variantes, il représente nos communes aquatiques: Ourville sur les marais de la Grise, Ouville-la-Rivière, Orville-Hague, sur le ruisseau qui forme l'anse de ce nom, Orville (le peuple prononce Ourville), sur le Merderet, Orville, sur la Sienne, Ouville, sur la Soule, la rivière d'Ouve, ou la Douve, l'Ouine, ou l'Huyne (dans l'Orne), que nous mettons ici pour nous conduire à l'étymologie de notre commune d'Huynes, sur la Guintre, affluent de la Sélune. Avec la demi-aspirée S, on arrive à Surville, pour le peuple Sourville, sur la rivière qui forme son havre.

Sous la forme or, nous avons Orval, le val de la rivière, la

Sienne, Orglande, litt. terre des rivières, entre l'Ouve et le Merderet. A propos d'Orval, se méfier des étymologies poétiques, comme la Vallée-d'Or (n'est pas plus fertile que ses voisins), comme le Val-de-Saire, traduit en vallis Cereris. D'ailleurs Orval peut appartenir à la famille Lerre et Loir, puisque Wace disait Oirval: « cels de Sole (Soule) et cels d'Oirval. » Du reste, dans l'une ou l'autre famille, Orval sign. le val de la rivière. Ozeville peut entrer dans la catégorie de Or, rivière : la permutation de r en z ou s n'est pas très rare en normand: à Jersey pèse (père), mèse (mère). Le patois picard, qui se confond presque avec celui de la Hte Norm., change souvent, selon Burguy, « la lettre r en s. » ( $G^{re}$  de la langue d'oil, 1,119). Cela constitue le zézaiement, lequel résulte de la loi du moindre effort. Comme c'est l'oreille et non l'œil qui est juge en fait d'étymologies, surtout celtiques, aure égale or et se trouve dans les nombreuses rivières Aure : il y en a deux à Bayeux, qui est l'Augustodurum.

Pour les noms de villes, dour peut avoir une autre sign. que celle d'eau. Diez a établi que le gaulois durum est le même que le vieil irl. dur, forteresse.

DUN, hauteur. — Le terme dun, hauteur, en breton dunenn et tunenn, est resté dans le fr. dune et dunette. Il est très commun dans la topographie de la France et spéc. en Normandie : nous trouvons Augustodunum (Autun), Crociatonum (Saint-Côme du-Mont), Moritonium (Mortain), litt. la hauteur des mores, ou landes humides; Carentonium (Carentain), litt. le Ker sur la hauteur, le même que Charenton; Tonneville, dénommé de la hauteur où est le village de l'église; Ronton, point élevé. Le nom primitif d'Aurigny, Aiduno, renferme aussi ce radical. Ce terme s'était même introduit dans la langue chrétienne, témoin ce passage de la vie de saint Floxel : « In monumento locelli vocabulo Christonno, » litt. la hauteur du Christ ou des chrétiens. Le nom de la commune de Ronthon offre le même élément,

ainsi que Barenton, litt. la hauteur stérile, du vieux mot fr. baraigne, improductif, d'origine celtique. Dans tous ces noms locaux, dun est suffixe; il est préfixe dans les suivants : Donville, que caractérise sa haute falaise. Doville, célèbre par son mont qui domine un vaste pays, peut-être Denneville, en patois dan-neville, dominé par une hauteur où l'on avait commencé un camp d'observation dans le dernière guerre. Les noms de Ducey (dun-sée, hauteur sur la rivière), Tanis avec sa haute colline entre Brée et le bourg, le Tanu sur un coteau de l'Airou. Il y a des Tanville; il y a aussi un Tanis au diocèse de Bayeux, ainsi que Than, célèbre par son abbaye. J'inclinerais à faire entrer dans cette catégorie le préfixe mune, qui est dans les deux Muneville de la Manche, situés sur des hauteurs et peut-être aussi Moon. La variante bretonne tunen forme une autre branche, Tonn, qui prédomine dans la Manche. Nous ajoutons Saint-Martin-Don, à la limite de la Manche, sur un coteau de la Vire.

EVA, EWA, eau. — S'il est possible de tirer le v. fr. aive du l. aqua, par l'intermédiaire aigue, il se rapproche davantage et plus directement des formes gauloises eva, eva, eau. Une expression aussi générale a dû subir de nombreuses mutations et se résoudre par exemple en ive et en if: il y a beaucoup de localités qui se terminent ainsi. Il ne serait pas impossible que les rivières Dive et Die dussent s'écrire d'Ive et d'Ie, comme la rivière Ouve (rivière d') est devenue la Douve (Manche). Cf. Ivetot, habitation de l'eau (sur un affluent du Merderet), Lolif, sur la rivière de Braise. Pour l'étymologie de ce mot, un rapprochement avec un texte de du Cange y jette de la lumière: « Juxta quoddam Livot un terrain submergé, evé; or ever un terrain est une condition stipulée dans les anciens baux normands.

FANCQ, boue. — C'est un de ces vocables qui se trouvent à la fois dans les idiômes celtiques et les idiômes germaniques

(et même en latin, Cf fimus et surtout famicem, boue). J'en ai donné un état comparatif dans l'art. Fange, de ma Philologie topog. de la Norm. Il me suffit ici de le signaler dans l'armoricain fancq, boue. Que le mot ait produit tangue, le sable des estuaires, c'est probable, quoiqu'il soit très difficile de faire le passage de t à f. Cette étymologie se trouve confirmée dans un factum relatif aux droits sur la tangue au-dessous de Saint-Lo: « Tangue estoit ce qu'ailleur aucuns appellent fange... et icelle appelée tangue comme estant pure fange. » M. Littré pour ce mot ne remonte par au-delà du xyº siècle; il est beaucoup plus ancien : « excepta tanga, dans une charte de 1192, « in tangaria mea (1198). Alors s'expliquent les chemins tangoours, et tangous qui aboutissent aux tanguières. Le fr. tanguer et tangage se dit du navire qui enfonce son avant dans l'eau, primit. dans la boue, dans la fange. A Terre-Neuve nos Normands appellent tangon une croix de bois qui sert d'ancre, litt. qui tangue, c.-a.-d. s'enfonce dans le sable.

GAILLARD. — Il y a en Hte.-Norm. le Château-Gaillard, litt. le fort, d'où est resté le gaillard d'un navire ou château de poupe. Dans la Manche on trouve Saint-Germain-le-Gaillard, dont le suffixe, suivant l'usage, pouvait être un nom de seigneur local, mais aussi la désignation d'un lieu élevé. Diez rattache ce mot aux idiômes celtiques : il cite le kymri gall, force, le gaëlique, galach, courage.

GARRIGUE et JARRIGUE, sol inculte et pierreux. — La forme du midi de la France est garrigue, en bas-l. garrica, que du Cange définit « terra inculta. » La forme du nord s'adoucit en Jarrigue, et Jarry, bas-l. Jarria. Dans l'Avranchin ce nom se reacontre assez souvent : le Mont Jarry, près d'Avranches, sol où le granit est à fleur de terre, le Grand-Jarry à Touchet, la Jarriaie à Buais, le Jarry, près Saint-Cyrle-Bailleul. On rencontre dans la Manche, notamment à Négreville des Mont-de-Herry : ne serait-ce pas le même mot? Peiffer rapproche de garrigue, sans en donner la raison, ar-

tique, terrain défriché, dans le Midi, d'où les localités Artique, Artique, Artique, Lartique. Le rapprochement vient sans doute de la ressemblance de la terminaison. Les Segalas sont à aussi des plateaux arides. Il y a dans la Manche et ailleurs des champs élevés, dits Monts-de-Héri. La Bretagne a sa forêt de Héri et c'est de ce nom que vient le fr. bézi de Héri. Si ce dernier mot a quelque ressemblance avec Jarry, Jerry, il ne peut facilement s'y ramener; nous le signalons aux celtistes, avec une forme que nous avons rencontrée, mons Heleri, laquelle semble bien pourtant renfermer le nom propre Hélier. Le nom de Jersey dans la Manche est Jerry.

GAULT, bois. - C'est encore un mot dont le congénère est germanique : si gault est celtique, il est aussi germanique et le même au fond que wald, forêt. Gault, bois, encore usité comme nom commun dans le Bessin, est attesté gaulois par Altaserra: « Bagaudæ dicti Sylvicolæ, gau enim lingua gallica sylvam sonat. » (Rerum aquitanic. 134). Il s'est conservé dans le Bois du Gault, pléonasme, dans Mesnil-Gault, dans la Lande-de-Gault. Rapprochez le celt. gault, le saltus latin, le wald germanique. Le nom propre Gautier est aussi commun en France que Walter, son congénère, en Allemagne. L'armoricain actuel coct, bois, semble être une des formes de gaut. Le gau ci-dessus suppose gal; or gal sign, bois en v. fr. Il peut être le suffixe de trois noms d'un diplôme de 896, Lugogalus (Ligueil, Indre-et-Loire), Brugogalus (brug, lande) et Genestogalus (Geneteil, Maine-et-Loire). Le terme Trigalle est assez commun dans la Manche.

GAVRE, cours d'eau encaissé et rapide. — Si en Bretagne Gavrinnis n'offre que l'apparence de ce mot (gavr, chèvre, innis, île), il n'en est pas de même au pays des lbères où gave se conserve. Une localité de la Manche, dans un bassin profond et sujet aux inondations, sur la Sienne, est Gavriy, et le ruisseau de Pirou s'appelle le Gavron, litt. le petit gavre. Dans les Alpes, les gaudres sont des torrents. Il y a la bour-

gade de Gavre, arrond. de Nantes. Vaudre et Vaudreville se rattachent à ce radical, et, par une permutation normale de lettres et par leur situation profonde sur un ruisseau torrentueux; Baudre et Baudreville pourraient être le même mot, car une interprétation moins probable est celle par Baldricvilia. Je proposerais pour variante à gavre ou gauvre Gorée à Jersey, sur un ruisseau qui forme son port, Goué (pour Gouré) sur la Grise. Argouges sur la Guerge semble signifier sur le gavre (Ar-guerge). Toutefois sa forme pop. Gouerge la rattache mieux au gouer bréton. Cf. Gavrus (Calvados), litt. le ru ou ruisseau du gavre et Gaure (arrondissement de Lectoure).

GEN, bouche. — Le celtique gen, bouche, congénère du l., gena, concorde avec la situation de quelques localités, celle de Genets, petit port, à l'embouchure de la Lerre, d'Ingena le nom celtique d'Avranches, sur l'estuaire de la Sée. Geffosses (Gen-fosses) litt. les fosses du gen, est aussi sur l'estuaire ou havre de ce nom. Cf. Genève, Gênes, Genèvre. Genabum (Orléans) Ganodurum, Agen, Guingamp, Argentan, Argences, Arganches, etc. Il y a à Guernesey un bloc détaché d'une falaise appelé Tintagen. Pour Genabum (Orléans), il est situé vers l'embouchure du Loiret.

Le abum de Genabum représente bien avon: Orléans est bien près de l'embouchure du Loiret dans la Loire; Genava, Genève, à l'entrée, à la bouche du Rhône, où se dessine mieux encore que dans avon, le gaulois ava, awa, eau. Gen est un mot que J. J. Ampère reconnaît comme celt. dans son Hist. de la langue fr. En gallois guen, bouche, en breton guenau, id. Il y a dans la Manche une localité du nom celtique de puy, hauteur: c'est la commune des Pieux, pluriel qui suppose plusieurs éminences: elles dominent un cours d'eau, la Diélette et sont presque à son embouchure: cette situation expliquerait son ancien nom de Kelgena, litt. le Ker du gen, où l'habitation de l'embouchure.

GLEN, vallée. — Il y a une telle connexité entre le ruisseau et sa vallée, qu'il se pourrait que ce mot ait eu primitivement le sens de eau; c'est du moins le sens du gallois glyn et llyn. En anglais glen et en irlandais glean ont le sens de vallon. Un cours d'eau, qui baigne la vallée d'Enfer, le Glanon, sous Saint-Pois, nous offre un diminutif de ce vocable, à la fois celtique et germanique, puisque glen sign. aussi vallée en saxon.

GOUR, ruisseau. — Ce terme doit être traité à part de gavre et de dour, eau, bien qu'il ressemble beadcoup à une variante de ce dernier. Il forme un mot distinct en breton où gouer et guer ont le sens de ruisseau, rivière. On connaît le Légué, à St-Brieuc, pour le guer, avec agglutination de l'article. Il forme une famille où se trouvent Gourfaleur, sur la rivière la Vire, (Gerville donne guerfal comme gaulois, avec le sens de rocher), Golleville, pour Gour-Gore-Ville, sur la Scie, là où elle entre dans les marais de Néhou, Gouville, sur le cours d'eau qui forme le havre de Blainville, Gouvets, litt. gour-vé, le gué du ruisseau, au confluent de deux ruisseaux, Goué, sur la Grise, qui forme son havre, jadis nommé avec Portbail Jorfluctus, le flot du gor ou gour, Couville pour Gourville, à la naissance de la Divette, Couvains pour Gourvains (Vains, hauteur, resté dans les Cevennes); Courcy (litt. Gour-sie), sur la Soule; Grosville, lisez Groville, est la métathèse de Gorville, à la naissance du Bus; Crosville et Crasville sont le même mot. La forme bretonne quer est assez visible dans Gerville, jadis Guerville, à la naissance de la rivière de Gratechef, qui se jette dans la mare de Créances, visible aussi dans Gréville, qui est la métathèse de Gerville, dans Giéville, pour Gierville, dans Ger, à la source de la Cance ; Geffosse (l. ger-fosse) justifie son étymologie par sa position sur une rivière qui se jette dans le havre de son nom, profond et arrondi. J'introduirais volontiers dans la famille de gour, gor, le vieux nom communal de Trégoz, que l'on écrit étrangement Troisgots, situé sur la Vire. Mais qu'est-ce que Tré? M. Le Canu l'interprète avec vraisemblance par ce trajectus, passage, qui a laissé bon nombre de traces dans la topographie, par ex. dans Utrecht (ultra trajectus), dans Dordrecht (le passage du dour, ou de l'eau). Ce serait alors comme ce dernier mot un hybride celto-latin. Cf. Le Ger (Haute-Garonne), Le Gers (Gers), le Gier (Loire), la rivière de Gières et le Guier (Isère), et les Grands-Gours, près d'Avor (Cher). Le nom communal d'Yenville, hauteur, sur la Sienne, m'a longtemps embarrassé jusqu'au moment où j'ai trouvé un intermédiaire dans la commune d'Yerville (l. Gierville). L'ancien nom de Gréville (Livre noir) est Guerville. Donc Tregoz, pour Tregor, est le passage de l'eau, sur la Vire.

GRAU, pierre, gravier. - C'est sans doute à l'origine une onomatopée d'écrasement, de craquement, qui est répandue dans les pays celtiques : c'est grau, gravier, en normand (d'après le Dict. de du Bois et Travers), qui est grou, à Valognes, sédiment, boue; c'est crag en breton, creagh en en gaëlique, cruach en irl., et crau, pierre tendre, en v. fr. On connaît la Crau, le delta pierreux du Rhône; en basse lat. cravum: « in cravo sive in agro lapidoso » (ap. Ethnogenie gauloise de Belloguet). Nous avons Granval à Johourg (falaises). Ce radical peut réclamer Grosville (lisez Grauville) et Crosville (lisez Crauville), Gratot, malgré l'étym. du Livre noir par Girardot, Craville, voisins du radical craq, et les Grouville (Manche et Jersey). Littré donne grou comme fr. avec le dim, grouette, mais il le tire peu heureusement de l'anglo-saxon grut, farine, qui est bien l'étym. du fr. gruau. Cf. le grau, canal étroit et vaseux par lequel les étangs communiquent à la mer, littoral de la Méditerranée, un nom tiré douteusement du l. gradus.

GRÉE, colline rocheuse. — D'après Peiffer « aujourd'hui encore en Bretagne la grée est une colline rocheuse couverte d'une lande. » (Légende territ. de France, 164). C'est le radi-

cal de Gréville et peut-être de Grimesnil et de Gratot, mal gré sa latinisation de Girardtot au Livre noir.

GUERN, aune ou vergne. — C'est au celtique qu'il faut demander l'étymologie des nombreux Vern, Vernay, Verny, Verneuil, Vergné, etc., et par conséquent du nom de la commune de la Manche Vernix, localité riche en aunes ou vergnes et vernes, sur les bords de la Sée. En bas-breton guern, aune, en cornique guernen, id., en irl. fearne, id. Vesly semble être le même mot : cette localité est sur deux branches de l'Ay. Le Tet, jadis Verno-durum, sign. la rivière (V. Dour) des aulnes.

HABER, havre. — Le haber celtique, d'où le fr. havre, est entré dans la composition de plusieurs noms topographiques dans un département aussi maritime que la Manche. La meilleure étymologie que je connaisse d'Avranches m'a été donnée par un celtiste irlandais, M. Hore: haber, havre, et inch, île, d'où le vieux mot Abrinca, litt. la baie des îles ou presqu'îles. De son promontoire on plane sur cette baie où se détachent l'île du Mont Tombe ou Mont Saint-Michel, île de Tombelaine, presqu'île de la Chaise, presqu'île de Torin. Le même radical est dans Avarville, en patois Havarville, sur le havre de la Grise, en face de Portbail : c'est un ancien prieuré avec de beaux restes, faisant partie de Denneville. L'abréviation est Varreville (l. Varville) et les deux communes de ce nom sont sur un enfoncement de la côte : Vraville, sur la bouche d'un ruisseau, est la métathèse : Cf. à Jersey le Havre des pas et à Guernesey le petit port dit le havelet. Relevons ici, à propos d'Ingena, l'erreur du Dict. de Bouillet qui dit: Avranches: Ingena, puis Abrincatui; l'auteur a pris ici, comme partout, le nom du peuple pour celui de la ville. Une forme bretonne ancienne était harbour, resté dans un îlot devant Saint-Malo, et dans l'angl. harbour. En Ecosse, c'est aber, par ex. Aberdeen, la vallée du havre; en bas-breton et en kymri, ec'est aber. Dans la Manche, le terme

de havre s'applique aux ports de rivière qui assèchent à marée basse. M. Peiffer cite les nombreux aber du Finistère : Aber-Binningen, havre de la bénédiction, Aber-Iltut, havre de Saint-Ildut, Aber-Vrac'h, havre de la fée.

INCH, INNIS, île. — La meilleure étymologie que je connaisse d'Avranches, je la dois à un savant irlandais, M. Hore: Abrinca, la baie des îles. Cette ville domine une baie où sont les îles le Mont Saint-Michel et le Mont Tombelaine, et les presqu'îles de Torin et du Groin du Sud. Toutefois, la forme bretonne est innis; inch est la forme gaëlique (S. Colme's inch), une île du Frith d'Edimbourg. A Jersey il y a l'îlot Ich-ho (holm), pléonasme celto-scandinave. M. d'Amécourt, dans sa Numism. mérov., remarque, à propos du s final d'Avranches, que les textes (Costanca) ne justifient pas la même finale dans Coutances. C'est une question d'antiquité: le gaulois Abrinctas offre le nom. pluriel de la première déclinaison gauloise en as. Mais cette étymologie d'Avranches a besoin d'un complément.

— Au mot haber nous avons introduit le celt. inch, île, comme un des éléments d'Avranches ou Abrinca; inch est auj. gaëlique, comme dans Saint-Colm's inch, une île près d'Edimbourg, et la forme bretonne est innis, comme dans Gavrinnis, l'île de la chèvre ou du gavre. Il y a à Jersey un îlot nommé Ich-ho, où l'on reconnaît un hybride celtoscandinave (holm, île). Toutefois cette étymologie d'Avranches ne rend pas compte de la finale cat des Abrincatui. Or Pictet, traitant de ce suffixe casse, commun dans les noms des clans gaulois, comme Viducasses (Vieux), Veliocasses, etc., le traduit par chasseur. Ne peut-on pas alors assimiler cat à cette finale? Alors les Abrincates seraient les chasseurs de la baie des îles: Aber-inn-cates.

KAI, barrière et haie. — Ce mot se trouve dans tous les idiômes celtiques : c'est le mot fr. quai ; chuinté il est à Bordeaux chai (magasin sur ou sous les berges de la rivière).

1

C'était primitivement une levée de terre sur le rivage. A Cherbourg la Cayenne est l'enceinte de l'Arsenal sur le bord de la mer. Ce mot existait en v. fr. « Le hable qui estoit clos et aussi pour cause du guet qui estoit sur les murs et sur les caennes. »

KER, habitation, village. - Le Ker, très commun en Bretagne, assez commun en Irlande et en Galles (Kaer, comme Kaerléon) ne fait pas défaut chez nous, où il s'est dissimulé sous des formes variées et avec divers suffixes. Le plus simple est Cairon, Quéron, autrefois Kairon, le petit Ker, au moyen-âge, le petit monastère, et Cairon, près Creully; aj. Querqueville et Quarquebut, Crollon (pour Ker-lan, célèbre par sa lande). Il s'adoucit en cer dans Cérences, Cerisy, et se métathèse dans Créances et Crépons. Avec le chuintement, qui est un des caractères du normand, on a Chérencey, Chéron, Chévry, les Chéris (jadis Chérils), Cherbourg, hybride celto-germanique, Cheruel, hauteur à Sacey (Kerhoel, haute demeure). Comme nous avons aussi des Caer, comme la Galles, tels que Caer dans l'arrondissement d'Evreux, tels que Caerville (XIIº siècle) aujourd'hui Carville, la contraction se fait naturellement en car, comme en Galles, even Caerléon se dit Carléon. Il y a un Carville sur des monnaies mérovingiennes. Sous cette forme se rangent Carville, le Mont-Carville, près de Coutances, Carentan (Car-ton, habitation de la hauteur), Carolles, le même que Chéruel (Carhoel, haute demeure, sur sa haute falaise), Carentilly, dim. de Carentan, qui est en patois Carente, Carteret, et peutêtre Cormeray pour Carmeray, et prob. Foucarville. Le car chuinté et per changement de liquide passe à chal : Chalandrey. Le r s'assoupit devant une consonne : Chavoy, le car de la voie, sur la voie romaine de Coutances à Avranches. Dans d deux cas pe mot devient préfixe d'avon, dans Servon (Cervon) et Champceryon. Par une prononciation assez commune Ker devient Keur, comme dans Equeurdreville (œKer, et l'épenthèse de le é est fréquente dans les patois et la langue francaise (esquelette, squelette, étalon, de l'it. stallone). On peut expliquer aussi par un hybride de même composition Gratot, malgré la désignation du Livre noir de Girardtot; en effet, car peut très bien subir la métathèse en cra. De même pour Craville, métathèse de Carville, commune près Villedieu; il y a un Carvilla sur une monnaie mérovingienne. (Bibl. de l'éc. des chartes, p. 449, 26° année). Pour Cerisy, ce mot n'a pas de rapport avec cerise : c'est un vocable celt., issu de la même forme que Kiersy, c.-à-d. Carisiacus.

LAN, territoire. - Le celtique lan, territoire, qui est dans le gallois llan, congénère du germanique land, est commun sur le sol de la Bretagne, par ex. Lannilis (terre de l'église), Plé-lan, Lamballe, litt. lan Pol, la terre de Paul, et lanna Pauli désignait au ve siècle le convent de S. Pol de Léon. Il se trouve en Normandie, dans l'ancien nom d'Evreux, Mediolanum, terre du milieu, capitale, qu'on appellerait terme hybride, celto-latin, si medon, milieu, n'était pas irlandais et si medd n'était pas gallois. Chaque nation gauloise avait son centre religieux et politique, son médiolan et moydon. Nous croyons trouver le lan dans Alauna Unellorum, la terre des Unelles, aujourd'hui Alleaume, près de Valognes, un mot qui est sans doute lui-même le Val-d'Alaune, étymologie confirmée par sa topographie. Il y a aussi dans le département les Moitiers (moutiers ou monastères) d'Allone. Pour land, lande, v. aux origines germaniques. Le lan celt. se préfixe à Lengronne (Manche) et mieux à Langrune (Calvados), litt. terre de la grune. V. Crenn. Il se suffixe aux deux Celland, où s'est ajouté à tort le d du land germanique. Ces localités étaient lan avant l'arrivée des Franks : c'est Sée-lan, terre de la Sée. Iquelon (aigue-lan), terre de l'eau, sur le Bosc. Cambernon, pour Camberlon, terre de la cambe ou vallée. Mais je renvoie au land germanique les mots où le dse fait sentir. Une autre étym. d'Alleaume est à l'art. suivant.

LAUN, plaine entre des bois. — C'est un mot de la langue anglaise, lawn, clairière, espace vide entre des bois : c'est aussi le welche llan. On trouve ce mot en esp. dans llano, plaine; il faut rattacher à ce radical l'angl. lane, sentier bordé de haies. La clairière, sauf la largeur, n'est pas autre chose. Précédé de l'article, laun se rencontre fréquemment sur le sol gaulois : il est dans Allaume, l'ancien Alaume, d'où Valognes, litt. le Val-d'Alauna; il est dans le Moitiers d'Alonne, près de la Haye (bois) d'Ectot. Il y a les Sables d'Olonne (Vendée); il y a encore la Tour d'Olonne, près de Marans, auj. Tour de l'Arondelle. Sur des monnaies mérovingiennes on lit Alaona, qu'on place à Allones du Maine-el-Loire.

LECH, pierre. — Ce mot, popularisé par les monument dits Cromlechs (pierres en cercle), a donné au fr. liais, parle breton liach, pierre. Il s'est conservé pur à Jersey, dans Grève de lech, crique rocheuse, dans le Roc de lech. Sur le continent, il est devenu lé, lée. Nous avons la Pierre-lée, à Villy, la Grise-lée à Flamanville-Hague, la Pierre Courcoulée ou des Huguenots, dans la forêt de Fougères, la Pierre-Courcou-lée, ou dolmen des ventes (arrond. d'Evreux), la Pierre-Pecou-lée, citée dans un acte de 1241 du diocès d'Evreux : « A petra Pecoulee usque ad collem. » (Cart. norm de L. Delisle, 318.) Lonlai semble sign. Longue-lée. Quant à la Pierre-Ecoupelée de Tourlaville et la Pierre-Coupelée de la forêt de Saint-Sever, ce mot veut dire décapitée, privé du coupel, coupet, cîme, en norm. Mais c'est bien le lech cel tique qui se trouve dans les nombreuses Pouquelées des la norm., pierres druidiques au sens de pierres des fées, d pouque, fée, resté dans le poulpican ou poulpiquet des Breton dans le puck, farfadet des Anglais, dont la forme archaig est poukee. Dans la Hague on prononce pouquelas; ainsi galerie de Vauville est dite le Rocher pouquelas. Mais no retrouvons pouquelée dans le village de la Pouquelée, à Sais

Bullitate a make till bette blind by building for my the Jean-du-Corail, et dans la Pierre-pouquelée à la Ferté-Fresnel. Sur la lande de la Hague, dite les Pouquelas, l'Académie de Cherbourg fit étudier en 1755 une belle galerie druidique qui n'existe plus.

LONE, excavation, flaque. - « Ces grandes excavations, dont le fond est semblable à celui de la rivière, s'appellent Losnes... des localités prennent leur nom de leur position au milieu de ces losnes : la ville de Losne, Saint-Jean-de-Losne, » (p. 36 de la Légende territ. de la Fr. de Peiffer). La Manche a aussi un Lône, qu'on orthographie l'Aulne, comme si un seul arbre commun pouvait dénommer une localité! C'est cependant ce qu'a pensé Le Prevost pour le Theil, pour lui le tilleul, soit dit avec tout le respect qu'on doit à un homme très savant, qui a ouvert la voie des étymologies topographiques. Du reste, rien ne s'oppose à ce que ces mots ne soient une forme de Aulnay, canton des aulnes.

LOZE, pierre plate, schiste. - Il y a dans la Manche une rivière de Lozon : il se pourrait que ce fût un mot usité dans le sud-ouest de la France, pour désigner une « pierre schisteuse » (Peiffer). De là les localités dites Lauzun (Lot-et-Garonne), Lauzės (Lot), Lauzerville (Haute-Garonne), près des terrains schisteux; Montlosier est une montagne schisteuse (Peiffer), Lose (Tarn-et-Garonne). Mais la Nause, dans le Midi, est un marécage; du Cange définit la Nausa, Nauda: « locus pascuus, sed uliginosus. »

MAC, fils. — Ce terme gaëlique a pénétré chez nous avec les saints et les évêques itinérants venus d'Irlande, comme Macleod, S. Maclovius, qui changea en son nom la vieille cité d'Aleth, devint le patron de Valognes et de Saint-Malo-de-la-Lande; au livre noir de Coutances, c'est Macutus, d'où le nom propre Magu. S. Magloire, qui est aussi un mac, s'est transformé en S. Mannelier, Manlier, à Guernesey. Cette onomastique des saints celtiques se grossirait avec les noms des patrons des paroisses et des saints qui y sont vénérés : nous

devons nous borner à ceux qui dénomment les communes : Saint Fragan est devenu S. Fragaise et Fagaise; S. Lo, S. Laudus, ou Leod, qui est dans S. Maclou (Mac-Leod) Le nom de S. Fragan, né dans le pays de Galles au 1v° siècle, subsiste en Bretagne dans Ploufragan.

MAG, habitation. — Magus, a mansio veteribus Gallis, » selon du Cange, termine un certain nombre de noms de villes normandes: Rhotomagus, Rouen (sur une médaille gauloise Rashumacos); Neomagus, Lisieux; Argentomagus, Argentan. On croit que le premier élément de Rhotomagus est le nom d'une idole, désignée dans l'office de S. Mellon: « Extirpato Roth idolo. » Il paraît que le nom prim. de Rollebec était Rotbec. Une station du nom de Ritumagus, qu'on a placée à Radepont, figure dans l'itinéraire d'Antonin. Les magen allemands sont identiques aux magus; ainsi Ricomagus est Rheinmagen.

MARG, marne. — D'après Pline, marga est un mot gaulois signifiant marne. Il y a en Normandie bon nombre de localités appelées marlières et marnières. Aumale est la contraction de albamarla. En Haute-Normandie, selen Littré, marne se dit male: de là le bas-norm. malière pour fumière, mâlée pour fumier et d'autres mots plus raprochés du type marga: margouès à Valognes, terres de décombres, margouillis, margotas, bateau marnais, merle (Palissy), « genre de terre qu'on appelle merle... » qui conduit au breton maerl, la boue marine des ports et des embouchures. Quant aux murgers, buttes provenant de l'épierrement des champs, ce mot règne au centre de la France, mais philologiquement il semble être de cette famille et se rapproche beaucoup de margère, monceau de marne, un mot qui touche d'assez près le nom communal de Margueray.

MERENN, collation. — Il y a un mot qui a disparu de la langue et qu'on retrouve dans des noms de village près des villes, des guinguettes, des lieux où l'on va faire l'antique

collation: c'est le v. f. marende, repas de l'après-midi, marender, goûter, en Bas-I, merendare; on diskit bassi martinder.

Il y a près de Valognes le hameau de Marandé, où l'on wa
faire la collation; il y a le village de Marandé à Acqueville
(Hague). C'est le breton merenn, collation. M. Le Prevest
signale un lieu dont il n'a pu recommaître l'emplacement,
c'est Promerendum, qui semble offrir notre radical.

MIELLE, greve plate sablonneuse. — Les grèves plates et sablonneuses sur le littoral de la Manche portent le nom de mièlles, différentes des dunes en ce que celles ci sont des collines de sable. Nous regardons mielle comme celtique, ainsi que dune un mot du dialecte de Vannes s'en rapproche in bily y veut dire terre friable. Ce terme est fréquent dans les vieux documents: « A St-Jean-le-Thomas pro mielle xx sol.; » « Quemuna de la mielle; » le commun de la mielle à Denneville: « Une mielle et lande à Sainti-Remi » (1399).

MORE, lande humide.—Le celtique mor, eau et par extension l'eau par excellence, la mer (d'où Armor, l'Armorique) à pu donner le vieux mot more, latinisé en mong, qui est moor en Angleterre et qui désigne des landes, des bruyères marécageuses. Un acte de 1345, pour Cliteurps, nous offre ce mot comme nom commun : «chascun acre de mor. » Il y avait à Pierrepont, pays de marais, la chapelle du more. C'est le préfixe de plusieurs noms de la Manche : Mortain, litt. hauteur sur les mores ou bruyères, Mohec, pour Morbec (bec, ruisseau), Morville, Morsalines (les salines des marécages de la baie de Saint-Vaast). Il y a sur la côte de Denneville, en mer, un rocher Morgan ; or ca mot signific maritime et on sait que Morgan traduisit en grec son nom national an s'appelant Pelage. Cf. les Moreton d'Angleterre, celui du Cornwall et celui du Dorset.

NANT, vallée et torrent. — C'est un élément topographique qui a quelques représentants en France, Nonant, Nonancourt, Roche-Nonant, Ternant. Il ne se trouve plus aujourd'hui dans la Manche; il existait autrefois sur son sol, c'était le nom de la paroisse de St-Marcouf. Une charte de Childebert l'appelle Nantus. Ajoutons en confirmation ce passage de la Vita S. Marculphi: « Fiscum in pago Constantino qui Nantus dicitur. » Un acte de Lothaire I<sup>er</sup> de 852 dit que le couvent de Nantua tirait son nom des sources qui l'avoisinaient. En kymri c'est nant, vailon; de même en armoricain. Dans la Suisse française et en Savoie, nant veut dire torrent. Wace attribue à ce couvent ce même nom pour le temps des invasions des Normands. Ne pas confondre avec un vieux mot normand, d'origine germanique et scandinave, namp, gage d'où à Caen la rue ès Namps, celle des revendeurs. Voici les vers de Wace:

A Seint Marcof en la rivière Riche abbéie ert è plenière, Nante à cel jor avéit non.

Le kymri nant, vallon et torrent, en armoricain, nannt, de même, ne doit être confondu avec naomtha, nemtha, sacré en irl. et en gael. Fortunat traduit Vernemetis par fanum ingens. Ainsi Nemetodurum est Nanterre, Nemetum qui devint Augustonemetum est Clermont. Cf. Nemausus, Nîmes, et Nemetacum, Arras. Roquefort cite Nemoz, lieu consacré à la religion. Le caractère religieux du Nante de la Manche porte à l'interprétation par nemetum.

NOV, sol mouillé. — Le breton noz sign. canal, et le v. fr. avait noe et noue pour désigner un terrain très mouillé; ses variantes sur notre sol sont Nouette, Noelle, Nèle, Noyant, Noyers, Noards, Nouillère, etc. C'est le radical des nombreux Nogent, appelés Novientus dans les diplômes mérovingiens. On appelle la source de la Sienne la noe de la Sienne. Nous avons nos Neuville, Nouenville, autrefois Noéville, Néville (jadis Noeville), Neumesnil, dont le village et l'église sont dans un sol submergé, étymologie préférable à celle qui se

ŀ

tire de nova villa. Nay, autrefois Naye (en norm. nayer, noyer). La noe a affecté la forme nove et noge, d'où sont issus les nombreux Nogent. Le fr. noyer sign. litt. plonger dans la noe, vient beaucoup mieux de ce mot que du l. necare, tuer. On dit un terrain noyé, c.-à-d. submergé.

OSGHE, OUCHE, champ, et Touche, bouquet d'arbre. — En bas-latin olca, en v. fr. osche, ousche; ce mot désigne une terre labourable entourée de fossés, un champ, par conséquent plantés, boisés. De là les noms propres Deloche, Delouche; de là Saint-Michel-de-Losque. Il est très probable que le bas-l. toca, en v. f. touche, est le même mot. Celui-ci se trouve dans Lande-Touche, en Saint-Laurent-de-Terregatte, dans le nom communal de Touchet, dans La Touche, village de Ducey. Pour Basoche et Bazouge, qui semblent être de cette famille, c'est un tout autre mot : c'est une corruption du l. basilica. Voir aux origines latines.

PINN, sommet, pointe. — Ce mot, avec ses variantes Penn, Binn, désigne les cimes aiguës : de là les Alpes Pennines, les Apennins, le 1. pinus, les pèna d'Espagne, le pen breton (tête), les pines de Corse et d'Italie, et chez nous un nom obscène bien connu. De là le v. f. bigne, hauteur, bingard, id., le fr. pignon, pinacle et le patois norm. bine, une ruche, objet en pointe. Or nous avons Muneville-le-Bingard, ainsi dénommé du Bingard, hauteur qui domine la vaste lande de Lessay. Il y a le Bingard, village sur une hauteur, à Saint-Jean-le-Thomas; il y a à Tonneville une lande élevée dite le Bigard. La forme bigne n'est pas moins commune : il y a les Pierres-des-Bignes, près d'Ecouché, la Bigne, arrondissement de Vire, Biniville, arrondissement de Valognes; Béneville, hauteur très remarquable couronnée de trois moulins à vent. A Néhou, Longue-roque a pour synonyme Longue-bine dans un document de 1283. Biville est appelé Biniville dans le Livre noir de Coutances : de là à Biéville il n'y a pas très loin. Il y a une colline dite les Bignettes.

PLOU, peuple, village. — Si la Bretagne est converte de plou, avec les variantes pleu, plé, comme Plougastel (village du châtel), Plémeur (grand village), la Manche n'en a pas de bien caractérisés; Prétot cependant peut renfermer plé: ce serait un pléonasme celto-germenique. Une illustration granvillaise est Pléville, dont le nom est bien caractérisé. Cf. le celt. plé, pleu, avec le l. plebs.

PUIG, PUY, hauteur, congénère celtique du latin podium; il n'est resté en fr. que dans le verbe appuyer; il est tellement commun sur notre sol qu'il doit appartenir à la couche primitive. Cependant pui se tire bien de podium, comme hui d'hodie, comme muid de modium. Il a pris la forme de pieu dans les Pieux, commune très élevée, de puis dans la Haye-du-Puits où le t n'a pas sa raison d'être, et pus dans Champrépus, le champ du repus, comme de pas s'est formé le Repas, en Folligny, et pied dans Taillepied, commune très élevée, litt. la hauteur de la rivière (La Grise); dans Tirpied, 1. Tarpié, dont le préfixe sign. rivière, coteau sur la Sec. A Guernesey, il y a Les Pès. C'est la forme pop. dans le Midi et dans la Manche le peuple dit la Haye-du-Pès. Nous avons, les diminutifs, par ex. à Pontaubault, la butte dite le Puignot et pignot : à peu de distance de Pival, un val entre deux buttes naturellement, litt. le val des Pigs, des Pès. Malgré l'intimité de puy et du l. podium, nous croyons que les formes patoises pue, peu, puis, pueg, et le catal. pulx indiquent moins une dérivation du latin que la rencontre de deux congénères. La prédominance du g offre la forme celtique.

RAZ, courant marin entre deux terres. — Ce mot indique un courant violent, dangereux: on connaît la prière du marin breton: « Mon Dieu, protégez-moi en passant le raz, mon navire est si petit et votre mer est si grande. » Il s'agit du raz de la pointe de Penmarch (têle de jument), près de la baie des Trépassés. Ce mot a passé dans la langue; trois raz dans notre département: le Raz Blanchard entre la pointe de la Hague et l'île d'Aurigny, le Raz des Bannes, près de Cherbourg, à la pointe d'Urville, et le Raz de Gatteville, sur la côte est, là où se perdit la Blanche-Nef et sur laquelle on a élevé un des plus grands phares de France. Au temps de la Blanche-Nef, on l'appelait le raz de Gatte (porte, pertuis), ce qui ferait penser que le nom communal n'avait pas alors de suffixe. C'est à ce mot que je rapporterais Raids, jadis Raez, situé sur la Taute, à un confluent. M. Le Canu déclare Raids saxon et scandinave, avec le sens de ruisseau, mais sans citer le mot d'origine. Quant à St-Patrice de Claids, que l'orthographe rapproche un peu du précédent, l'étymologie m'en est inconnue et d'ailleurs l'orthographe a peu d'importance en philologie topographique : aussi se disait-il Clei au moyenâge.

RIT, RITUM. — C'est encore un élément gaulois : auprès des hybrides Augustodunum, Juliodurum, Juliobonna, nous trouvons Augustoritum (Limoges) et Darioritum (Vannes), Julioritum, etc. Il vient un moment de transition où l'on emploie simultanément le nom qui s'en va et celui qui arrive, ce dernier étant toujours un nom de Saint. Ainsi parmi les centaines de localités citées par G. de Tours, les listes des monnaies mérovingiennes n'offrent pas moins de quatorze villes qui inscrivent les deux noms : Brivate - S. Juliani; Bannaciaco - S. Martini; Burdegala - S. Stefan; Gemmetico — S. Filiberto. (V. d'Amécourt, Numism. mérov., p. 27). Ptolemée cite un clan gaulois voisin des Abrincates, les Arvii, dont la capitale était Vagoritum. Toutefois, ce ritum se distingue bien du rix des noms propres gaulois signifiant puissant, comme le rex des Latins, le reich des Germains, le raj des Indous.

ROCH, roc. — C'est dans la langue celtique et non dans le latin, comme l'a fait Littré, qu'il faut constater l'origine du fr. roc et roche: en breton, c'est roc'h: c'est aussi roch

dans le gaëlique d'Irlande et d'Ecosse. C'est un terme imitatif. De la nos noms locaux : le Roc, La Roche, Rochelle, Roquelle, le Roquier, le Rochelet, hameau de Céaux, sur un petit rocher de schiste.

SARRE, rivière. — C'est un mot assez commun en France où nous avons la Sarre, en l. Sara, l'Isère, Isara, l'Isara (Oise) d'où Pontoise, qui fut Pontisara. En Bavière l'Isar, Isara; l'ancienne Isala (Hollande) est l'Yssel. La Manche a aussi un cours d'eau de ce nom, la Saire, en l. Sara: « et venerunt ad ostia Saræ, » qui arrose le fertile Val-de-Saire, que les philologues classiques interprétaient par Vallis Cereris. Cf. L'Isser en Algérie, l'Ister ou Danube. La syllabe préfixe de Sarre semble être ici un article. Un ruisseau, dans le département du Gard, portait le nom de Saravonic dans une charte de 960: ce mot curieux offre le pléonasme de sarre et avon, rivière et le dim. celt. avonic sign. donc petit avon; sarre a peut-être précédé avon dans l'ordre chronologique.

SEE, eau. - Il est un mot d'une remarquable douceur, comme la fluidité de l'eau, un mot qui se rencontre presque partout sur le sol de la vieille Gaule, commun aux langues celtiques et germaniques, comme plusieurs autres : c'est celui qui a le sens général d'eau, rivière. Le terme général, Sée, eau, rivière, se reconnaît aisément dans beaucoup de cours d'eau de la France; mais il est assez fréquent dans la topographie de la Manche, par exemple dans la Sée, la Sélune, la Sie, la Sienne, la Sère ou la Saire, la Sinope, la Sorde, d'où Sourdeval, la Soule, la Sèvre; il y a une rivière de la Seye près de Montauban. Rarement préfixe, comme dans les deux Celland, lisez Sée-land, hybride celto-germain, litt. terre sur la rivière (la Sée), il a l'air d'un suffixe dans des noms communaux, presque tous appartenant à l'Avranchin, et dont voici le défilé : Aucey, Sacey. Vessey, Brecey, Précey, Boucey, Ducey, Macey, Vergoncey; sauf l'orthographe, Auxais est identique à Aucey : communes presque

toutes sur le Couesnon, la Sée ou la Sélune; Cé-aux, jadis Cels sur la Sélune. Le Céaux du Var a été latinisé en Ceols. Cf. aussi les Ponts de Scé, sur la Loire, jadis écrits Ponts de Sée. Cependant cette terminaison en é et ey, si commune sur le sol de la France, y représente le suffixe ac, essentiellement gaulois, congénère du grec exoc, et du latin osus, et avec le sens de propriété, de nature. Aussi croyons-nous que Carnac et Carnet (lisez Carné), comme Carneville, sont identiques et signifient lieu pierreux, radical resté dans le cairn irlandais. Un exemple frappant de ces permutations nous est donné par le nom ancien de la commune de Beauvoir : c'était Austeriac, qui devint Austry : « fut la paroisse nommée Beauvoir qui avait nom Austeriac. » (Mss. du Mont Saint-Michel). Le vieux Scissy, aujourd'hui Saint-Pair, était primitiv. Sessiac, litt. le maritime, la terre marine. Cf. le Sée celtique avec le See et Sea, mer, des langues germaniques. Si eau est plus général que mer, c'est que, par un phénomène commun en linguistique, les mots d'un sens général passent à un sens particulier. A propos de la Saire, dont le nom ancien est Sara, rapprochons de ce mot l'Isara, Isère, et l'Isara, l'Oise, d'où Pontoise, jadis Pons ad Isaram. Toutefois pour Céaux une origine latine est plus probable. V. CELLA.

SEN, SENA, sage, druide. — Je mets ce mot sous l'autorité d'un savant numismatiste, M. l'abbé Voisin (Rev. num. 1846, p. 423), à propos de la monnaie inscrite Senodon: « Ce mot est un nom de chef gaulois; le mot Sen, Sena, entre assez souvent dans les noms des Gaulois, qui appelaient ainsi les sages ou druides. » L'île de Sein, demeure des Druidesses, serait alors l'île des sages, des prophètes. Toutefois le v. fr. Sené, du l. Sanatus, sensé, n'a pas de rapport avec cette expression.

TAMER. — Il peut y avoir un élément celtique dans Tamerville, avec le sens de rivière, comme Tamise, comme

Tamer, rivière entre le Devon et le Cornwall, comtés essentiellement celtiques.

TARN, rivière. - C'est un mot très répandu qui peut être celtique, mais aussi scandinave. M. Warsaae le revendique comme danois. En anglais tarn sign, un marais. Que ce soit la forme première d'une rivière importante de la Manche, aujourd'hui le Tar, c'est ce que prouve le nom de son affluent le Tarnet ou le petit Tarn. La grande charte de Guillaumele-Conquérant, relative à Cherbourg, cite le Tharel et le Thar: « piscis de werec a Tharello usque ad Tharam fluvium. » C'est aujourd'hui la Saire, exemple unique, à notre connaissance, où le th se soit adouci en s, comme en anglais. La commune de Lithaire s'est appelée Luthara : c'est une hauteur sur les marais de la Sèvre. Taillepié (nié, hauteur) est un mont très élevé sur la rivière la Grise, pour Tar-pié; il y a aussi un village de Taillepié à Sacey, ce qui dément le fier dicton des gens du pays: «Il n'y a qu'un Taillepié au monde. » Tirpié peut-être pour Tarpié, c'est un puy sur la Sée. Comme Tar devient aisément Tal, on peut le trouver dans La Taille, célèbre par ses eaux minérales, Taillemontier (monastère de la rivière), Tailleville, Talvande et Tala est l'ancien nom de la rivière de Dun. Toutefois le thal germanique, vallée, peut réclamer cette expression.

TOR, TUR, hauteur. — Parmi les nombreux noms qui désignent des lieux élevés, il faut signaler Tor et Tur; en v. f. toron, éminence, ainsi que toral et turauls. Il y a dans l'Avranchin le cap Torin, à Valognes le quartier élevé de Turin, mon berceau; Torigny, qui est sur une butte au-dessus de ses grands étangs. Comme radical de Tourville, je préférerais le celtique tor au scandinave torp, comme plus ancien sur notre sol, et puis cette commune est sur un côteau élevé de la Sienne. Il y a près de Rouen le mont Turinge. On peut ajouter encore à ces preuves : en gaël. tor, éminence, en irl. tor; en l. turris, point d'observation, et tour, en grec τυρρις; en

all. thurm. Nous avons ici un de ces vocables universals qui sort d'une racine antique. Beaucoup de noms de lieu en dérivent, le v. fr. toron que du Cange définit collis cacuminatus et rotundus. D'après la définition de Peiffer, c'est une cime secondaire, par conséquent un diminutif. P. Meyer dit que « ce nom est fréquent dans les Basses-Pyrénées et paraît désigner une lande. » Or généralement une lande est une hauteur.

TREIZ, passage. — Entrant dans la composition de plusieurs noms de lieu en Bretagne, comme Trégastel (passage du château), Trémeur (le grand passage), Tréfléan (passage des moines, Peiffer), ce terme peut rendre compte de Trelly (elle, rivière), de Tirepied, par métathèse (passage de la hauteur, passage sur une ancienne voie), Trégots, l'ancien nom de Troisgots, passage sur la Vire, litt. le vieux passage (coz, vieux, en breton). Toutefois ce préfixe peut être une réduction du l. trojectus. V. ce mot aux orig. latines.

USSEL et OCEL, passage. — Nous avons un village d'Orsel, situé sur la voie ancienne d'Avranches au castrum dit Le Chatelier, le campement de Titurius Sabinus manœuvrant contre le gaulois Viridovix. Non loin de cette voie est le village d'Orcel, passage entre le camp et la rivière de Sée. Or ce nom d'Ocelle et Ussel est commun d'abord dans la Gaule Cisalpine : Ocellum (Usseau), et dans notre Gaule, Uxellodunum, Bruxelles, etc. Nous croyons reconnaître dans le même mot un nom du Mortainais, Heussé (pour Eussel), près duquel passait une ancienne route, selon le topographe du pays, M. Moulin; d'après le même a la grande ligne de Goron à Mortain passait par Husson. » Mais il vaut mieux citer un passage que l'auteur impérial de la Vie de César a mis en note dans son ouvrage : « M. E. Celesia, qui prépare un ouvrage sur l'Italie ancienne, avance ce qui suit : Ocelum voulait dire, dans l'ancienne langue celtique ou ibérienne, passage principal. » On sait que dans les Pyrennées ces passages s'appellent ports. Il existait des localités du nom

d'Ocelum dans les Alpes, dans les Gaules et jusqu'en Espagne (Ptolémée II, 6), Remarquons ici que la mauvaise orthographe de por (port) a conduit même M. Littré à mettre des ports dans les Pyrénées. Nous avons là un de ces mots d'antique origine, d'où est resté le grec πορος, passage, et qui était de la langue ibérienne. Au moyen-âge on écrivait « les porz d'Espaigne » : du moins c'est ainsi dans le R. du Mont Saint-Michel de G. de Saint-Paier. Le nom d'Uxellodunum se résout bien en Issolu (pic de), où plusieurs placent cette cité gauloise. Aj. Ussel-sur-Sarsonne. Toutefois l'Orcel ci-dessus. forme diminutive convenable à un petit cours d'eau qui baigne le village, pourrait bien avoir une autre étymologie. D'après Humboldt, deux villes d'Espagne sont appelées, selon Pline et Ptolémée, l'une Urce, l'autre Urse, Ursaon, Orson. C'est, dit-il, le subst. basque Ura, eau, avec la finale basque za, abondance. Ortburce, l'Arce, la Barse, la Sarce. sont des affluents de la Seine. Cette série nous force à donner une nouvelle étymologie à Pontorson, toujours expliqué par un nom d'homme, Orson. Ce doit être maintenant le pont de l'eau, de la rivière, Urse, Ursaon, Orson. La forme Barse nous conduit à l'étymologie d'un cours d'eau sous Coutances, Bulsar : d'après Humboldt, balsa et rebalsar sont du basque, avec le sens d'amas d'eau, marais cf. Husson, sur une rivière.

VAND, cours d'eau. — Parmi les nombreux noms celtiques signifiant un eau, un cours d'eau, se trouve vand, qui subsiste dans la rivière de la Vandelée, dans la commune de la Vandelée, à la source de la rivière d'Ay, dans les petité bassins de la Vanlouette (Van-delette) et de la Vanloue, dans Brévand (litt. hauteur sur l'eau, sur l'estuaire de l'Ouvel dans Vendes près de Séez, dans Tallevande (litt. vallée de l'eau), dans Bavent, dans Vandeuvre, et peut-être dan Vindefontaine. Cf. Vienne, l'ancienne Vindobona, litt. source de l'eau. La Vandelée par rapport à vand est un diminuti

qui nous suggère une remarque: c'est la présence des diminutifs très ordinaire dans la topographie. L'affluent du Thar (l. tarn) est le Tarnet; de là Thara près de Cherbourg (Saire?), c'est le Tharellum dans les chartes. Près d'Avranches la Braise et son affluent la Braiselle. Saint-Lo a son dim. dans St-Louet-sur-Vire, en l. Laudellus. Montreuil est un dim. monasteriolum; il y a le Petit et le Grand-Celland. Cf. la Roche et la Rochelle, la Roquelle; la Lande et Landelles; Bailleul est le petit Bail; le Teilleul est le petit Teil. Le Vicel est-le dim. de vicus, Vic. Près de Brix, il y a Montaigu-la-Brisette; Cf. encore hogue et hoguelle, hommel et houlme, câtre et câtel.

VER, rivière. - Le ver, rivière, visible dans la Vire et son affluent la Virène, forme Ver, sur la Sienne et l'Airou, Ver-goncey, Ver-gon, la rivière de Marcey, Vierville, Veroley, sur la Sélune, Ver-nix, sur la Sée, Verbois (chapelle de) aux bords de la Sée, Virandeville, qu'on nommait Virenneville au XIIe siècle, Vesly pour Verly, sur le Gratechef, Virey, sur la Sélune à son confluent avec l'Airon, peut-être Fervaches pour Vervaches sur la Vire, Mont-Viron sur le Lerre; La Baleine peut bien être une transformation de la Varenne, nom de la rivière de Domfront. Le ver se rencontre avec l'article dans Auvers, jadis Alvers, sur la Sèvre, et le Vretot sur la Sie, en est la métathèse. Si la Baleine peut devenir normalement la Varenne, Verain ou Verains donne aussi Berouins, la forme pop. de Brouins, sur la haute Sée. Virandeville est Virène-ville. Plusieurs domaines de l'Avranchin s'appellent Verdun, litt. dune de la rivière.

Nous regarderions volontiers comme celt., sans en connaître le vrai sens, le mot drag, qui forme Dragueville et Dragey, d'autant plus que ce dernier a une finale celt. Drageium, qui suppose Dragiacum. Les hypothèses sont les premiers pas de la science et plaisent à ceux qui, comme le dit Balzac, «aiment à vanner les épluchures des mots primitifs. » On trouve quelquefois de l'or dans les épluchures.

Nous trouvons dans la topographie bretonne beaucoup de noms que la Manche ne possède pas ou qu'on n'y a pas encore trouvés. Nous citerons : Hen, vieux, d'où Henpont, vieux pont; Kill, monastère, fréquent aussi en Irlande, et qui est peut-être le l. cella, prononcé Kella; maël, seigneurie; Roz, terrain en pente et baigné, qui est à la frontière normande dans Ros-sur-Couesnon; Traon, Trun, vallée (Cf. commune de Trun sur nos limites); Batz, écueil à fleur d'eau, d'où l'île de Batz; compot, province; Cran, bois, forêt; Frot, eau courante; loc'h, prairie et loc, loge; crag, pierre, en bret. grauan (d'où peut-être Crasville).

Le celt. balm, caverne, d'où le fr. baume, ne se rencontre que dans le Midi de la France; cependant il y a en Normandie deux communes dites Baumais, dans les chartes, Belmeix.

D'après plusieurs auteurs, bray (d'où le fr. brai) serait celtique et signifierait boue; « de ce mot, dit D. Huet, est venu l'adj. braieux et le terme sources braieuses, comme ont parlé quelques-uns de nos vieux écrivains pour dire sources bourbeuses. (Orig. de Caen, p. 343). Il y a les localités Braiose, Braisose, Briouse, et, dans la Manche, des rivières dites Braise. Ch. Nodier a mis bresse, vallée, dans son Dict. La vallée est la partie marécageuse.

Le nom ethnique Breton a sans doute pour racine breigh, la force, en gaëlique.

Il y a beaucoup de brousses dans la Manche (d'où le fr. broussailles et brosse); c'est la forme adoucie du bruck, armoricain, énoncé ci-dessus. Ce département offre Brucheville et Brix, pays de landes et de bois, en bas-l. Brucius; mais il y a eu aussi une Brixis villa.

On trouverait peut-être dans la Manche le froc, en v. fr., place plus large que le chemin. Du moins il y a à Guernesey « Quidam redditus vocatus le Fro. » (Extenta de Guernerio). En picard, un froi de rue est une place inculte, lieu public.

Le breton hudur, malpropre, donne le v. fr. hudrir; en

norm. du linge hudri est du linge mal sec, et à la Haye-Pesnel un terrain hatri est entre le sec et l'humide.

On doit regarder comme celt. le terme du département des Landes, lette, vallée entre deux dunes.

Le fr. chemin vient des idiômes celt. : caman en kymri, kamen en breton; de là les Cinq-Chemins, les Fourchemins, etc.

Pour résumer ce chapitre, nous dirons que c'est par la philologie topographique que sera principalement reconstituée la langue celtique.

IEURU (fecit en gaulois). E. L. H.

## **ORIGINES GALLO-ROMAINES**

L'époque gallo-romaine étant une transition entre le celtique et le latin, offre naturellement un glossaire hybride : c'est celle où l'on trouve Juliobonna (Lillebonne), litt. la source julienne ; Augustodurum (Bayeux), litt. l'eau, la rivière, le dour d'Auguste ; Christonnum à Saint-Floxel, litt. la hauteur, la dune du Christ; Lan-Pol (Lamballe), la terre de Paul; Augustodunum (Autun), Augustoritum, Augustomagus.

C'est à cette période qu'il faut rattacher nos très nombreux vocables en y et en é, réduction de la finale celtique en ac, encore très usitée dans le sud-ouest de la France. Nous en avons donné le sens et l'avons rapprochée des finales latines et grecques, en icus et en exoç. Pour plusieurs de ces noms, pour la Manche, on a la forme primitive : on sait que Scissy, auj. Saint-Pair, a été Scissiacum, que Austry, auj. Beauvoir, a été Austriacum. On constate, hors du département, une foule de changements authentiques de cette nature. Dans la Chron. de Fontenelle, Damigny est appelé villa Digmaniacum; Loucé est dit villa Luciacum dans une charte du xe siècle. On trouve dans Orderic Vital Soulangiacum, Soulangy, On sait, d'après Sidoine Apollinaire, que la villa d'Avitus, son beau-père, se nommait Avitacum. Joigny est Joviniacum. C'est vers le xe siècle que s'opéra cette transformation: M. Le Prévost, trouvant Aeiniacus en 876 et Acineia de 942 à 996, en conclut que c'est dans cet intervalle que s'est faite cette réduction. Pour beaucoup de nos noms manchais nous n'avons plus la forme celtique; mais on peut aisément l'in-

duire par comparaison. Le Joviniacum, d'où est sorti Joigny, nous conduit aux nombreux Juvigny, comme le Dociacus, d'un diplôme de 896, auj. Doussay (Sarthe), mène à notre Ducey. On peut remonter aussi par comparaison de la forme i et ey à la finale en ac, par ex. de Boucey, qui est dans un acte de 1082, latinisé en Bosceium, on remonte à la Boussac, nom actuel d'une commune limitrophe de la Manche. La grande difficulté, qui ne sera jamais vaincue, sera de découvrir le sens du corps du mot. Si le boscus est visible dans Bosceium, si les Juliacum laissent voir le nom propre Julius, combien d'autres restent incompris et probablement incompréhensibles! De temps en temps cependant on découvre la signification des radicaux; ainsi M. d'Amécourt, qui a déchiffré tant de noms mérovingiens, interprète par loup le Velacus et lui donne le même sens qu'au breton Bleiz, loup, et cite la tête de loup qui figure dans les armes des Blaisois. Remarquons ici, pour la mortalité des mots, que le bisclaveret, loup en breton, selon Marie de France, est maintenant complètement ignoré du breton moderne. Il en est de même des noms de lieu, il y en a qui disparaissent : c'est peut-être le cas de ce nom qu'on n'a pas encore pu localiser dans la Manche, le Canabiacum que Charles-le-Chauve donna en 874 à Landran, dans le Cotentin « in pago Constantino. » C'est Canisy qui s'en rapproche; mais il se résoudrait mieux encore en Conomby, d'où Colomby.

Comme source d'anciens noms, outre les diplômes, il y a les monnaies, qui donnent des lieux connus ou qui offrent de curieuses analogies: ainsi plusieurs de ces noms se superposent bien, philologiquement parlant, à des noms de la Manche: Taurinus à Torigny, Loco-Santo à Lieusaint, Brixis villa à Brix, Juliocum à Juilley, Cauciacus à Caugé et à Chausey, Roliacum à Rouelley. Une autre source pour la topographie gauloise et gallo-romaine se trouve dans les vies des Saints, spéc. des saints celtiques. Le plus illustre est saint

Malo, latinisé en S. Maclovius, primit. Mac-Leod, un saint irlandais. C'est le S. Macleof des Allemands.

Ces suffixes en ac abondent dans les diplômes mérovingiens. Ainsi dans un diplôme du roi Eudes (896) tous les noms de lieu sont ainsi terminés : « Cumissiacum (Commissey), Miliciacum (Mellecey), Curciacus (Courçay), Restiniacus (Restigny), Martiniacus (Martigny), etc. Dans un autre diplôme de la même année Parriciacus désigne Parcé (Sarthe), bien voisin des Percy, Percey et Précey.

La transformation de ac en é ou ey est peu sensible, lorsqu'on considère que le moyen-âge, comme l'anglais, prononçait é la première lettre de l'alphabet : ainsi l'on passa aisément de Acignec (Aciniacus) à Acigné. Mais il y eut une autre variante en eu. Ainsi les communes de Reyrieu, de Mizérieu, de Marlieu, sont désignées dans les chartes par Reriacum, Miseriacum, Marliacum, formes qui donnèrent comme transition Rérieuc, Miserieuc, Marlieuc. Si nous citons ces finales, c'est qu'elles existent dans la Manche dans la bouche du peuple, conservateur du langage. Les gens de l'Avranchin prononcent Surigneu (Subligny), Berceu (Brecey). Du reste ce canton, ce pagus est remarquablement riche en vocables à terminaison celtique, accumulés spéc. dans le bassin du Couesnon : Austry (Beauvoir), l'ancien Austriacum, Moidrey, Aucey, Boucey, Curey, Macey, Précey, Sacey, Cormeray.

Si un grand nombre de noms locaux gallo-romains offrent des radicaux inconnus, beaucoup aussi les laissent transparaître. Ceux que l'on distingue le mieux et le plus sont des noms propres d'individus latins. C'est ici le cas d'essayer cette interprétation sur les noms de la Manche de physionomie celto-latine.

Austriac et Austry, le domaine d'Austerus; Amigny, d'Alminus; Aubigny, de Albinus. (On dit St-Aubin-d'Aubigny, Aubin cause en effet du nom communal); Bacilly, de Basile; Baubigny, de Balbinus; Bérigny, de Belinus ou de Belenus,

nom gauleis; Cavigny, de Calvinus; Cormeray, de Cormerus; Coigny, de Cnœus; Courcy, de Curtius; Cenilly, d'un nom inconnu; Dangy et Angey, de Angeius; Folligny, de Follinus; Glatigny, de Cratinus; Isigny, de Euxinus ou de Icinius; Juvigny, de Jovinus; Juilley, de Julius; Marcilly, de Marcellus: Marcey, et par l'étouffement du r devant une consonne, Macey, de Marcus; Martigny, de Martinus; Montigny, de Montanus; Marigny, de Marinus et Romagny, de Romanus; Rouffigny, de Rufinus (il y a beaucoup de Rufin dans cette commune); Refuveille, Ruft villa; Sartilly, de Sertorius; Savigny, de Sabinus; Servigny, de Servus, Severinus; Subligny, de Sobrinus; Sainteny, de Santineius; Torigny, de Taurinus; Trelly, de Trebellius; Tessy, de Tertius; Vesly, de Velleius ou de Velacus, nom gaulois, cité ci-dessus; Semilly, de Similis; Morigny, de Maurus, Maurinus; Placy-Montaigu, de Placidus; Octeville, Octavii villa; Précorbin, prata Corvini; Fermanville, Firmiani villa.

Cette liste suggère quelques observations. D'abord Berigny peut facilement être une forme de Beuvrigny, qui serait de la famille celtique de Beuvre et Beuvron, rivière. Ensuite il y avait un Martigny dans le diocèse de Coutances dont il faudrait trouver la place: « Martiniacum in pago Constantino in condeda Quasnacence. » Pour ce dernier mot, je proposerais le grand domaine du Quesnay, près Valognes. Enfin où placer le « Patricliacus in pagum Abrincadinum, » de la vie de S. Lomer, si ce n'est à l'arigny? En effet, Parilliac devient bien Parilly qui passe aisément à Parigny.

Le suffixe grec polis, assez commun dans le sud-est de la France et qui est signe d'une haute antiquité, comme dans Antipolis (Antibes), Gratianopolis (Grenoble), n'a pas pénétré dans le Nord. Si on trouve notre Villedieu-les-Poêles désigné par Theopolis, c'est une traduction savante qui sent son xvie ou xviie siècle.

į.

## ORIGINES LATINES

ABBATIA. — Donneles noms des localités dites de l'Abbaye, l'Abbayette. Dans la Manche, c'est le suffixe de Pont-l'Abbé; anciennement de Saint-Michel-l'Abbaye; à Jersey, il y a le Mont-à-l'Abbé. Nous ne serions pas surpris si l'on rencontrait les formes La Baye, La Bayette. Dans le sud-est de la France, on supprime aussi la syllabe faible initiale: d'Alveruicum il est resté les Vernègues, d'Albaronum, le Baron (Bouches-du-Rhône), de Albarno, le Bar (Alpes-Maritimes, de Alsonicis, les Orgues (Basses-Alpes); Cf. les Saintes, primit. Les Saintes-Maries. C'est par le retranchement semblable d'une syllabe atone qu'on obtient, en fait de noms propres, Tienne, Tiénot, Ténot, venant d'Etienne, et en topog. celui de Glisolles, formé de ecclesiola.

ÆSTUS. — Dans son sens de flux et reflux, ce mot produit æstuarium, le lieu où ces phénomènes se produisent, spéc. l'embouchure des rivières, d'où le fr. estuaire, et le v. fr. estre et un bon mot perdu, estran, que les riverains de l'Avranchin remplacent par le reluisant, c.-à-d. partie brillante du sable délaissé par le reflux. Dans notre département nous trouvons Lestre, à l'embouchure de la Sinope: Cf. l'Estrée à Meizy (Calvados) sur le vey ou estuaire de la Vire, près d'Isigny, Ouistreham, à l'embouchure de l'Orne, Estretat, près du Havre, jadis Oistretal, litt. vallée de l'estuaire. Il y avait en v. fr. un terme assez étrange, launestelluer, petit bras de rivière, en b. l. launestellus: ne serait-ce pas un hybride celto-latin, forme de lan, terre, et estellus, dim. de

estuarium? En effet il y avait un Esteland, sur la Soine à son embouchure. Le v. fr. estre, embouchure, conduit au terme regrettable estran, d'où l'anglais strand.

AGER. — Il est remarquable que ce mot n'ait pas laissé de traces dans la Manche, où, il est vrai, on ne mesure pas la terre à l'acre. C'est campus qui a prédominé, tandis qu'il règne dans le Midi, où il se métathèse en argue; ex.: Aymargues, Fabiargues, Domessargues, que M. de Juillac explique par Emilii, Fabii, Domitii ager.

ANIMAUX (noms d'). — La Manche n'offre de noms communaux empruntés aux animaux que celui de Saultchevreuil, litt. le bois du chevreuil, et celui de Chanteloup, nom commun des bois épais, des fourrés; mais elle présente un bon nombre de villages de cette classe et qui sont assez répandus en France pour approcher de la nature de substantifs communs : chanteraine (à Cherbourg), une grenouillère ; chantepie, une futaie; chantemerle et chantoiseau, un bocage; chante-grêlet, c'est-à-dire chante grillon, terrain aride exposé au soleil; pisseleu, petit ruisseau dans une forêt; hichepie, une futaie, etc. A Céaux, il y a le village de l'Aumaillerie, au sens de étables à bestiaux, qu'on appelle en patois bêtes aumailles (animalia); le vieux terme avers (du l. habere, l'avoir par excellence), désigne tous les quadrupèdes domestiques : le l. columba, colombe, exige un article à part. Aigneaux, sur la Vire, jadis Agnels, semble être le dim. de Agna, un des anciens noms de Jersey; mais pour Chévry, Chévreville, ils représentent une chèvrerie, une chevrière, ce qui dans le Maine on nomme une biqueterie; Cf. asnière, aumaillère, vacquerie, bouverie, etc. Les Normands ont-ils porté en Angleterre un de leurs termes forestiers? il y a une église de Cantalup à Hereford, mais ce nom a aussi une physionomie espagnole.

AQUA — A subi mille formes en français : citons d'abord, pour rectifier une orthographe, eve (que peut aussi réclamer

le celtique) resté dans Savigny-l'évieux (à tort le Vieux), au confluent de trois ou quatre cours d'eau et dans Saint-Martinl'évieux (à tort le vieux), localité très aquatique. Par une dérivation directe, on obtient Acqueville, au Livre noir Aqueville, Equilly, jadis Aquilies, prob. Auguenville, Nacqueville Fervaches, pop. Fervaques (fervidæ aquæ) et Eculleville (Eculle pour aiguelle, petite eau). Aussi cette forme aiguë produit Aiguelande, auj. Aiglande, litt. la terre de l'eau. Le pluriel aigues donne les nombreuses localités balnéaires dites Aix. Dans la Manche une rivière considérable s'appelle l'Ay, d'où le nom d'un bourg sur ses bords près Lessay litt. lezay, près de l'Ay. Le nom communal Nacque-ville, déjà cité, auquel on doit joindre Nacqueville, près Granville, village sur une anse à tanguière, offre la permutation de l en n: Naqueville pour l'Acqueville, la ville de l'eau. La forme eve devient aisément ive et par suite if, d'où les noms normands communaux, Les Ifs, et spéc. dans la Manche Lolif, dont j'ignore le préfixe, commune située sur deux cours d'eau, la Braise et la Braiselle. Sur les bords du Bosc, Yquelon pourrait rentrer dans cette famille par l'intermédiaire Aiguelon, la petite rivière, en terre de l'eau Aigue-londe.

AREA. — Le bas-latin hayrelium sign. maison de campagne avec ses dépendances; c'est une forme du bas-latin airolus, dérivé du l. area, ainsi défini : « Area, seu locus ædificio aptus. » Il y a dans la Manche la commune d'Airel, le village de Hérel, et en face, de l'autre côté de la mer, la paroisse de Hirel, près Cancale.

ATTEGIÆ. — Juvenal appelle attegiæ les villages de Maures: ce mot s'est introduit dans la langue latine et désigne un grand nombre de villages, spéc. en Normandie, les Athis, Athée, Atheux et le dim. Etioles (Attegiola), et Auteuil et Autel, comme le nom communal de Glisolles est formé de ecclesiola.

BASILICA.—Les premières églises chrétiennes sont issues

des basilica romaines : ce mot devint baseulque et par suite basoche; nous avons dans la Manche La Bazoge, qui garde son article caractéristique et aux marches bretonnes Bazouges; mais V. une autre étym. possible à l'art. Osca.

BELLUS. — Bien que les termes poétiques et pittoresques se montrent très rarement dans la topographie, il y a une large exception pour celui-ci; mais pour le peuple l'idée de beau se confond souvent avec celle de grand. Nous citerons les Beauvoir (le Beauvoir de la Manche fut jadis Austry, Austriacum), les Belval, les Bellefont, Bellefontaine, les Beaucoudray, les Beauficel, les Belceurt, les Belsève (du l. Sylva, forêt) et surtout les Belville, etc. Toutefois le baile germanique, la forteresse, pourrait entrer dans la composition de mots préfixés en bel. V. ce mot.

BULLIRE. - Dans la Manche on appelle bouillon le terrain marécageux qui bouillonne sous le pied ou émet de bulles d'air: un petit lac ou grand étang porte ce nom, la Mare de Bouillon, tout environnée de terrain bouillonnant; de là le nom de la commune assise sur un côteau de cette expansion de la rivière Thar. Il y a dans le Calvados une commune de Boulon, assise sur des hauteurs, mais dont le village central est marécageux. Une vallée bouillonnante sous Avranches s'appelle Bouillant : un quartier marécageux de Saint-Hélier. à Jersey, est dit Rouge-Bouillon. Un village mouillé du Val-Saint-Père, au bord de la grève de la Sée, est nommé Bouillé. La commune La Boulouse, pour bouillouse, n'a pas d'autre étymologie, de même Bolleville, localité basse et très mouillée. Cf. La Bouille, près de Rouen. Toutefois je ne refuserais pas d'admettre, avec Houzé, que bouill est la transformation adoucie de pull, poull, qui en armoricain sign. marais.

CALVUS. — Subsiste dans les nombreux Chaumont, Caumont, Chaulieu; dans la Manche, il y a deux communes élevées de Chaulieu, région froide et non loin, près de Vire, Montchaud, dont l'orthographe est prob. fautive. Un Gré-

goire de Calvalande (de calva landa) donna à Ouville le prieuré de Calvalande. Cf. quant à l'aspect, la localité de la Manche, Blanchelande, célèbre par son abbaye du même nom. En Amérique, on appelle bald places les vides pelés des savanes. Toutefois, un étym. topographique est possible, par le causse celtique chuinté. V. ce mot.

CAMPUS. — D'où le fr. camp, campagne, primit. vaste terrain non boisé, plaine, et avec le chuintement normand le fr. champ: C'est un des termes les plus communs de la topog. de la Manche, avec son dim. campellus: Camprond (de campo rotundo; Champeaux, jadis Campels; Chancey, jadis Champcel; Champillon, village de Bacilly (l'étym. du fr. champignon); Champ-de-Losq (v. f. osche, osque, jardin clos de fossés); Champcervon, le champ qui s'est greffé sur un Ker. Pour Champrépus, traduit au Livre noir par campus repulsus, le champ de la défaite, ce qui n'est pas même latin, étymologie fantaisiste, c'est le puy de la cambe, litt. hauteur sur la vallée arrosée par la Hébarbe, un mot où un prétendu savant a vu le barde gaulois. Pour la forme pus, pour puy, elle existe dans la Manche où la commune des Pieux, du style administratif, est les Puus dans la bouche du peuple. Les coteaux à pic de Clinchamps sur l'Orne justifient l'expression de acclines campi. L'étymologie de Rampan est un problème que je laisse à des philologues plus habiles ou mieux renseignés. Toutefois la position de cette localité sur un cours d'eau qu'une carte nomme Méantoir ne démentirait pas l'interprétation par rampe, terrain incliné. La Manche a aussi une commune dite Lapenty, jadis La Pentis, en l. Pentitium, dont le nom indique un terrain en pente. Les douaniers appellent la Pentière le terrain en pente du littoral où ils ont coutume de stationner.

CANERE: — Le v. fr. canter et le fr. chanter forment un certain nombre de noms des lieux où chantent certains animaux: nous avons déjà cité les Canteloup, Canteleu (forme picarde), Chanteloup, les bois fourrés; les Chanteraines,

grenouillères; les Chantepie, dits aussi Huchepie, et Nichepie, futaies; les Chantemerle, bocages, les Chantoiseau. On peut aussi citer parmi les termes forestiers les Pisseleu, petit ruisseau dans les bois; les Loups-pendus, quartiers du bois où l'on pendait un loup, d'où les lieux dits Pend-loups et le nom propre Du Pend-loup (Dupanlou). En rapprochant Nichepie, futaie, de Nichecorbeau, en v. fr. corb, on obtient le sens du terme communal Nicorps, au Livre Noir, nidus corvi. Cif. les terres dites Chanteries, prébendes d'un Grand-chantre: près d'Avranches Chantore, la pure forme romane. Les Normands ont porté les chanteloup en Angleterre: il y a une église de Cantalupe à Hereford, mais cette forme est anssi espagnole.

CAPELLA. — Beaucoup de chapelles sont devenues églises, beaucoup de viñages paroisses. Nous ne citerons ce mot si commun que comme nom de commune ou de paroisse. La Manche possède la Chapelle-Cécelin (un nom d'homme), la Chapelle-en-Juger (c'est la capella Ingelgeri, nom d'homme), la Chapelle-Urée, que le peuple dit très bien Chapelle-Ulée, c'est-à-dire brûlée, capella ustulata, la chapelle du Fest, c.-à-d. de festo.

CAPUT. — C'est un des mots qui a fait le plus d'enfants, entre autres le fr. chef, par le chuintement; en topographie il désigne la tête d'une position, le commencement d'une agglomération, comme Chef-du Pont (Manche); Chef-de Ville (en patois Ché-de Ville) indique un groupe d'habitations en tête d'un pont, en tête d'un village. On en est venu à dire Kidecaus pour Chef-de Caux. Le nom communal du Chefrêne, malgré sa latinité en cava fraxinus, offre prob. le même préfixe. De Gerville interprète ce mot par source ou chef de la rivière, la Sienne, mais sans dire ce que représente la seconde syllabe; et Tchetteville, la forme pop. de l'administratif Quettreville, offre la prononciation normande de Chef-de Ville, Le dérivé fr. de caput, cap, n'est pas pop. dans la

Manche où cette partie du littoral s'appelle pointe, grouin, ness ou nès, bec, butte, etc. Nous ne croyons pas qu'on y trouve l'armoricain pen, tête. Le terme caboche se rencontre pour terrain élevé et rocailleux.

CASA. — Ce mot, d'où est sorti le fr. chez, ne se trouve guère dans la Manche que comme préfixe de la Chaise-Baudoin, casa Balduini et nous remarquerons que ce dernier nom propre dénomme dans l'Avranchin les nombreux villages dits la Baudonière. Casa pourrait bien être le préfixe de Chasseguey, litt. Casa-Guy ou Guillelmi. Cf. les localités Chezy.

CASTRUM. - C'est un mot qui a subi de nombreuses métamorphoses : sous sa forme pure, il donne dans la Manche les campements élevés dits Montcastre, et en Angleterre avec chuintement les nombreux chester, comme du reste nous avons en France beaucoup de la Chastre, la Châtre. Sous la forme diminutive, castellum, castellarium se présentent des centaines de Châtel et Câtel, Câtelet et Châtelet, Châtellier, etc. Carteret, avec sa haute falaise et des restes de camp romain, est une forme de Câtelet. Le terme castre a pu s'abréger en Cats, nom communal de la Manche et en catte dans Catteville. De castellum est issu le fr. castillon, châtillon. Ne serait-il pas possible qu'il se fut réduit en castion, chastion, une forme qui nous conduirait à Montchaton (mons Catonis, est dul. du moyen-âge, de fantaisie), où se trouve un camp parfaitement déterminé? La forme norm. de château est châtiau, câtiau: il y a à Vauville, un terrain dit le Câtiau des Milleares, ce qui témoigne d'un camp et de milliaires, et ce terrain est non loin de la Butte-de-César et du camp des Cattes.

CAVUS. — Si on en croyait le Livre noir de Coutances, le Chefresne serait cava fraxinus, ce qui est peu probable : l'étymologie de Gerville l'est beaucoup plus. V. CAPUT. Mais cavus entre dans le patois cavée, route creuse, et avec chuintement dans Chavoy, la cave-voie, étymologie très bien justiflée par le long et profond chemin qui traverse cette commune;

cavus se trouve aussi dans des noms de villages enfoncés, comme dans Caveron en Dragey. Ce n'est qu'à cavus que je puis rapporter l'étymologie de Cuves (Manche), localité au fond d'une vallée sur la Sée.

CELLA. - Ce mot a joué un grand rôle dans les origines du christianisme en Occident, au temps des solitaires, des hermites. En Irlande il est commun sous la forme dure, Kill, d'où par ex. Kildare, l'hermitage du chêne. Il y a deux cella dans la Manche: Selsouef, mieux Celsouef, près Saint-Sauveur-le-Vicomte, cella suavis et prob. Céaux, qui s'est dit Cels, paroisse où il y avait un prieuré de Ste-Madeleine; or la Madeleine, la solitaire de la Ste-Baume, était regardée comme le type des hermites-femmes (hermitesses), comme St Antoine pour les hermites-hommes. Il y a plusieurs Céaux en France et des Ceaulcé. Quant à la transformation de els en iaux, car le peuple dit Ciaux, elle est normande : dans le village où j'ai rédigé ces notes, à la Provotière, à Céaux même, la famille Vitel s'appelle les Vitiaux, prononcé à la façon anglo-normande. Cf. les localités La Celle, Chelles. Quelle serait la cellule qui aurait dénommé la paroisse? C'est sans doute celle qui précéda son ancien prieuré, dépendant de l'abbaye St-Florent-sur-Loire et Stapleton dit positivement: « This abbey had subject to it the cell of Ceaulx in the diocese of Avranches. » En effet il y avait à Céaux un prieuré de Ste Magdeleine: Or la Magdeleine, la Solitaire de la Ste de Baume, est le type des Femmes-hermites.

COHORS. — Ce mot, dont le sens est domaine rural, en se contractant, s'est résolu dans le l. en chors, et en bas-latin en cortis, curtis, avec la même signification. Aussi y a-t-il dans la Manche, surtout dans les arrondissements de Valognes et de Cherbourg, un nombre considérable de cours ou mieux courts, désignant les grandes fermes, le domaine rural attenant au château, ce que dans l'Avranchin on désigne par le mot domaine, prononcé le Demène. Le fameux dotalitium, ou

douaire de la princesse Adèle est remarquable par le grand nombre de curtis qu'il renferme. On y remarque ces noms communaux : a Concedo curtem de Ver super fluvium Sena (la Sienne) et super eumdem fluvium curtem que appellatur Cerensis, curtem supra mare que dicitur Agon... cum curte que dicitur Moion. » (x1° siècle.) Dérivés : Courcy, Courtils, dim.

COLUMBA. — Donne le nom de quelques lieux de France, tels que Colombiers, Colomiers, Coulmiers; en effet le peuple pron. Coulombe. Dans la Manche Colomby, la Colombe, la Colomberie, signifient plutôt le pigeonnier féodal que le funèbre columbarium latin.

CORIUM, cuir. — C'est à ce radical que nous rapporterions le terme corroi, que Littré n'a pas expliqué, dans le sens de terre à corroyer, terre grasse qui donne à la marine son terme de courée, enduit pour les navires. Dans la Manche ce met a pris la forme de Corail, qui sert de suffixe à deux communes dont le sol a de la ressemblance avec la marne, la terre grasse, dite corroi : c'est St-Jean-du-Corail, près Mortain, et St-Jean-du-Corail, près Brecey. Dans le Mortainais ce substantif courail, courai, est connu avec cette signification.

CRUX. — De là la Croix-Avranchia qui fut, selon une tradition, la première localité évangélisée dans ce pagus; de là encore Ste-Croix de St-Lo, Ste-Croix de la Hague.

DEUS. — Ce mot a subi des changements dans la topogragraphie; St-Jean-de-Daie, Dei (Manche); Montdaie, moss Dei; Villedé de marine (Ille-et-Vilaine); La Chaise-Dieu, cass Dei; Chandai (Orne), campus Dei. Les Villedieu sont d'anciennes commanderies : c'est Villedé en Bretagne. Il y avail des Villedieu en Ecosse; une d'elles est citée par Walfar Scott dans Ivanhoe. Le synonyme écossais de ces maisons des Templiers est Templestone. Dans le patois du nord de la Manche Dieu se dit Duu : « Ma fé d' duu, » ma foi de Dieu; c'est Dié dans pardié. Le Villedieu de la Manche tire de son industrie le suffixe Les poéles. Une abbaye près de Joigny est

dit Dilo, pour Dei lacus, comme on disait en v. fr. Dilun pour Iundi et Loc-Dieu est aussi le nom d'une abbaye.

DOMINUS. — C'est de dominus, et non de domus, que viennent les préfixes très communs, dom et don : dans la Manche, Domjean.

ECCLESIA. — En patois egliése, église, entre dans Sainte-Mère-Eglise, c.-à-d. la première du pays pour la date. dans Saint-Pierre-Eglise, transposition germanique, litt. église de Saint-Pierre, dans Saint-Pierre-d'Artéglise, l'Argeteglise du Livre noir (Argetecclesia), dont le préfixe est par celtique. Le dim. ecclesiola dénomme la localité normande dite Glissoles. C'est ici peut-être le lieu de déterminer le querque ou kerke de Querqueville, la commune à la très antique église; on l'a avec raison expliqué par le kerke, église, visible dans Dunkerke, Steinkerke, etc., que l'on a cru d'origine germanique, mais qui n'est que de forme germanique. Un philologue allemand l'a tiré du bas-grec xupiaxa, du grec xupioc, seigneur, litt. l'église maîtresse, l'église mère, analogue à Sainte-Mère-Eglise, canton de la Manche, et à Bayeux Mère-Eglise était le nom de la rue conduisant à la principale église, à la cathédrale. Querquebut, litt. habitation, village de l'église est purement germanique. V. BEUF. Par une abréviation assez commune, on dit Domjean (Manche), qui est l'ecclesia domini Joannis. Le dim. ecclesiola donne le nom communal de Glisolles. L'Arteglise ci-dessus, ou l'Argetecclesia du Livre noir offre un préfixe celtique, le nom primitif : ar-get pour Ar-couet, litt. le bois, la forêt, comme S. Hilaire du Har-couet.

FERRUM. — Les Ferrières, nom commun en topographie, désignent des mines, des forges ou des chemins ferrés, e.-à-d. empierrés ou pavés. Il y a une commune de Ferrières dans la Manche, mais comme il n'y a pas de traces métallurgiques, c'est l'habitation de Ferry. A la limite de la Manche, il y a le Ferré, c.-à-d. le chemia ferré, ou empierré.

FILIX, filicis. - Par sa forme filicaria, de la basse-latinité,

ce mot, que Littré rattache au l. filum, à cause de sa tige fibreuse, donne à divers patois fèchere, au norm. feuchère et feugière et au fr. fougère. Cette plante des terrains pauvres, dénomme la commune de Feugères (Manche) et une multitude de villages dits Feugière, Feugère, Feuguerolles, etc. La ville de Fougères (de Filgeria dans les chartes) porte en ses armes une feuille de fougère.

FIMUS, fumier. — En bourg. femer, en v. f. femier, en fr. fumier par la permutation très rare de i en u : cette permutation a produit le bas-l. fumatio, la place des fumiers, fumière. De là quelques noms de terres ou fermes dites Fumeçon, Fumechon, dans le cartul. du Mont St-Michel Folmeçon et Folmichon. Ce nom local est aussi dans le Roman de Rou. Il désignait la partie de la métairie où l'on faisait les fumiers.

FINIS. — Ce mot qui, dans le sens de frontière, semble avoir donné Feins, aux marches bretonnes, a été appliqué par quelques savants, spéc. par Gerville, pour désigner Huisnes, sur la voie d'Alauna à Condate (Rennes). Une forme de ce nom, Isnes, se rapproche de ce radical : elle est dans les actes du x1° siècle, ecclesia de Husnis et eccl. de Isnes. Voir notre Avranchin monum., 11, 183.

FOLIUM. — Donne au bas-l. foliata, d'où viennent les noms des terrains boisés: La Feuillée, la Feuillie (commune de) et mieux encore la Folie; on a appliqué ce nom de propriété, en jouant sur les mots, à de folles bâtisses, à de folles exploitations.

FONS. — Un radical riche en dérivés: Font, Fontaine, Fontenay, Fontanille, Fontenelle, avec leurs composés: Bellefontaine (Manche), Bonnefontaine, près d'Antrain, Bellefont, Clairfont, Fontanègre, synonyme des aigue-perse (perse, bleu), et des noireuu. Or une commune de la Manche, qui se nomme Vindefontaine, mot étrange, s'appelait au XII° siècle Ondes fontaine, une forme qui offre peu de sens et qui doit être une altération du Inde-fontaine, la source noire, du v. f. inde,

noir, resté dans le patois normand. L'aspiration Va été introduite par euphonie. Quelquefois fontaine est suivi du nom du propriétaire, du seigneur, comme Fontainebleau, fons Bladi. Il y a deux communes de Fontenay dans la Manche et beaucoup de villages de Fontenelle. La botanique a l'adjectif fontinal.

FOSSA. — Quatre communes de la Manche ont pour suffixe Bon-fossé, bonum fossatum, et toutes sont voisines du bon fossé, un camp bien visible que j'ai reconnu autrefois avec le chanoine Pigeon. Le Beauficel, quartier du même département, désigne la commune qui n'a que le nom tout simple de Beauficel, et celle qui se nomme Periers-en-Beauficel: c'est un mot assez obscur. Je proposerais fuissel, fossé, diminutif tiré du v. f. fousseler, fouir; le beauficel ou Beaufuissel indiquerait un retranchement, un camp romain, d'autant plus que Periers annonce une pierre milliaire ou une voie perrée, empierrée. A Denneville, il y a le village des Fosses, bas et mouillé. Geffosses est latinisé en Gervoldi fossa; mais le fossa peut désigner le ravin de la rivière qui forme son havre et la première syllabe représenter ger, rivière.

GURGES. — De là le fr. gorge, de là aussi prob. le nom communal Gorges, lieu célèbre par ses marais, par ses gouffres.

HERM, du l. heremus, désert, nom assez commun en France pour des terrains stériles et inhabités: s'il n'y a pas de herm dans la Manche, on trouve dans son voisinage, sur les côtes de Jersey, de Guernesey: « Eccl. S. Tugdualis de Herm in insulis de Guerneseyo. » (Charte de 1480). St Evremond s'établit comme hermite dans un lieu dit Eram (Eremus), auj. Airam, qui s'écrivait Erem en 1371. En v. fr. terres ermes, et herems, terres désertes.

INDUS. — Ce mot du v. f. est toujours normand et l'on dit une peau *inde* pour une peau noire (comme celle de l'Indien). Une commune de la Manche s'appelle Vindefontaine, au xII° siècle Ondefontaine, formes qui offrent peu de sens.

Toutefois la tradition, sauf l'aspiration V, a mieux gardé la forme première, qui a du être Inde-fontaine, litt. la fontaine noire ou d'un noir-clair. La plupart des fontaines en France tirent leur nom de la couleur de leurs eaux : nous avons les Noireau, les Aigue-perse (perse, bleu), les Fontanègres : or Inde-fontaine est un bon synonyme de ces trois noms.

INFRA. — Donne les adj. inferus et infernus, inférieur, bas; assez communes sont les localités dites l'Enfer. Il y a le village de l'Enfer à Genêts, le Champ-d'Enfer à Cherbourg, la Valled-d'Enfer à St Pois, l'Enfernet près de Vire.

INSULA. — Nous ne parlerons pas des îles de mer de la Manche, chacune ayant son nom à sa catégorie; mais les iles d'eau douce n'y sont pas rares: il y a les Iles à St-Hilaire-du-Harcouet, au confluent de la Sélune et de l'Airon; il y a la Valognes l'Ilet sur le Merdret: or tlet est en patois norm. ce qu'est l'îlot en fr. Dans la Manche les Iles désignent les îles anglo-norm.; un abbé du Mont St-Michel s'appelait The des Îles, de insulis. Îl y a eu bon nombre de familles Lileman; terme hybride, litt. l'homme des îles. Au nom scandinave le Homméel, litt. le petit holm, a succédé le nom chrétien de l'Île-Marie (Ste-Marie) pour un îlot de la rivière d'Ouve. Le nom ancien et populaire de l'île où est le château Elizabeth à Jersey est l'Islet, insuletta.

JUGUM. — Ce mot prononcé jougum, d'où le fr. joug, en patois normand jou, explique les formes Jou, Joux, Joie désignant des hauteurs, des sommets, tels que Jobourg, little bourg du sommet, sur une des plus hautes falaises du globe, les deux communes de Montjoie, deux points cultinants des plus élevés de la Manche. Montjoie est aussi le nom d'un point élevé des rochers de Mortain, et le Val-Johais prononciation norm. de joie, est une ancienne paroisse, an nexée à Gavray. Comme en topographie le diminutif exist presque toujours, il y a La Jugette à Omontville, le Val-Jouais, litt. la cime de la vallée, arrond. de Coutances; il

a Juganville, pour le peuple Jouganville et Joganville. Le Mont St-Michel s'est appelé Montjou. C'est avec raîson qu'un topographe intelligent, à propos de ces formes Montjou et Montjoie, fait cette remarque qu'elles ne représentent nullement mons jovis, mais qu'elles sont une tautologie de langage (Peiffer, Légende territ. de la France). Cette répétition est commune partout : il cite les Monts Méné (menès, mont, en breton), la grotte de la baume (balm, grotte), la forêt de la Haye (haya, forêt en scandinave), la porte Bab-Azoun, à Alger (de bab, porte, en arabe). On rencontrera beaucoup d'autres de ces pléonasmes dans le cours de ces études, pléonasmes qui représentent des superpositions d'idiômes et de civilisations.

LATUS, le côté, est souvent usité en topographie, étant devenu lès, lez en v. f., resté dans Plessis-lès-Tours, ou près de Tours. On disait St Martin-lez-Avranches, auj. St Martin-des-Champs.

LAURA. — Le grec λαυρα signifie place; les laures des environs de Jérusalem étaient la réunion de plusieurs ermitages, qui offraient à peu près l'apparence d'une chartreuse et le v. fr. laure avait le sens de hameau. Un nom communal de la Manche se rapproche de ce terme religieux, c'est Le Loreur, qui se reconnaîtrait mieux sous la forme de laureur. Il y a un Lorrei dans l'Eure; il y a Le Loreur dans l'Ille-et-Vilaine; il y a le Lorier, village de Précey, et Lorière à Champeaux (Manche) : mais tous ces termes appartiennent à une autre famille, à celle de oratorium, et nous renvoyons à ce mot.

LIMUS. — On appelle Limes en Basse-Norm. des fossés desséchés, pleins de fange et de limon : tels sont les limes à Cherbourg. Les îlots vaseux de St-Marcouf, sur la côte est de la Manche, sont désignés dans les chartes par « duo limones, » et de même dans la vie de St Marcouf : « rustica lingua duo limones. »

1.

LONGUS. — On trouve partout des Longueville: la Manche a une commune de ce nom. Dudon de St-Quentin appelle une de ces Longueville « longè patens villa. » Il y a des localités nommées Longues, et Longpaon pourrait être la contraction de longè patens.

LUCUS. — De ce mot sont dénommées de nombreuses localités dites la Lucerne : il y en a deux dans la Manche; l'une touche à la forêt de la Lucerne : on y a ajouté récemment le suffixe outre-mer, qu'on a trouvé écrit sur la carte de Cassini, mais que rien ne justifie, ni les chartes, ni la situation; mais il est probable que le graveur avait mal lu « Outre-Thar, » la rivière qui baigne cette commune. L'autre Lucerne est de l'arrondissement de Saint-Lo. Près de cette forêt de la Lucerne est le Mesnil-bas-Luçon. Les formes Lue, Luc, Louc, Lougé et Louie se rapprochent davantage du radical et cenduisent peut-être à celle de Luot, arrondissement d'Avranches. Dans cet arrondissement les fruits du myrtile des bois s'appellent lucets.

MANERE. — Les mesnils, du l. mansionile, dim. de mansio, d'où le fr. maison, abondent tellement dans la Manche qu'il n'est nul besoin d'en citer un seul : ils n'out d'intérêt que dans leur suffixe qui est presque toujours un nom d'homme. Dans l'Avranchin, ils s'abrégent très fréquemment en mès, la syllabe forte, comme dans le Midi de la France ils se réduisent en mas: Dumez et Dumas sont dono des noms propres égaux. L'orthographe a défiguré un de ces mès: c'est Maidrey (lisez mès Drey, mesnilum Drogonis) et l'administration a renchéri en écrivant Moidrey. On reconnaît mès aussi fondu dans son suffixe, dans Méautis. Parmi les mesnils qui ne sont pas suffixés par un nom d'homme, nous avons à citer Mesnil-au-Val (cependant c'est Mesnil-Avar dans le Livre noir), Mesnil-Opac, étrange forme qui cache « au Parc. ad parcum; » quand à Mesnillard, qui a l'air d'un diminutif, il rentre dans la règle, puisque c'est Mesnil-Allard. Il y a des exemples où le nom propre est préfixe: Hudimesnil et Vaudremesnil, ou bien c'est un adjectif ou un substantif: Neufmesnil, Saussemesnil (litt. la Saussaye) et Hautmesnil. Je ne sais quoi faire de la Meauffe, qui a quelques rapports de ressemblance, mais que son article féminin met en dehors de cette catégorie. Un dérivé de manere est le bas-latin manerium, que l'on trouve sous les formes de manoir, manier, manet, ménier. Les deux Mancellière de la Manche offrent un nom propre, celui du fondateur, du propriétaire, Mancel, le Manceau, l'homme du Maine. Pour en finir avec Moidrey disons que dans presque toutes les chartes on lit Maidrey.

MATER. — Nous mettons ce mot pour dire ce que n'est pas lui qu'il faut lire dans Ste-Mère-Eglise : c'est Ste-Marie, selon le texte du Livre pelut de Bayeux : « S. Mariæ ecclesia. »

MEL, miel. — Je ne mentionne ce radical que parce qu'il donne l'étymologie du fief de Melèche de Jersey (Extenta de 1668), et celle d'un droit féodal, le melagium, ou le mélage, comme dit G. de St Paer, expression que du Cange appelle « dubiæ originis; » c'est un droit sur le miel : « Abbas Suppo retinuit (à Guernesey) in signum domini melagium. » (Charte de 1033). Ce n'est donc pas un mot d'origine douteuse.

MILLE. — Les milliaires romains sont attestés par les Milléare, les Milly, peut-être par les Milardières. Il y a dans la Manche la commune de Milly sur une ancienne voie du Mortainais, Millières près ou sur la voie romaine indiquée par le nom d'une commune voisine, Périers, litt. la voie perrée, empierrée. De Gerville attribue le sens de milliaire à la Croix-Millar, près Valognes, sur la voie romaine d'Alauna (Alleaume) à Condate (Rennes). St-Michel-de-la-Pierre, près de Périers, offre l'idée d'une pierre itinéraire. Il y a à un mille environ d'Avranches, non loin du Gué-de-l'Epine, le château millard, sur la voie d'Ingena (Avranches) à Condate (Rennes).

MONASTERIUM. - De ce mot sortent les formes monestier,

moutier, moitier, et peut-être moutons et de son dim. monasteriolum les formes mesterol, montreuil, montreau, ministrol et monstrelet. La Manche offre les cing communes de Hautmoitiers, de Moitiers-en-Bauptois, de Moitiers-d'Allonne, de Montreuil, et de Moutons qui était le siège d'une abbaye. Les nombreuses propriétés d'abbayes sont dites moineries, comme celles des évêques des vêqueries, celles des grands-chantres chanteries, celles des comtes comteries ou la comté, celles des doyens doyennés, celles des chapitres chapitres; toute la France féodale et religieuse est gravée dans le sol. Le terme doyenné éclaire une étymologie obscure, c'est celle de la fameuse salle de la Diana. Avec cette orthographe on est arrivé à l'absurde : avec celle de Doyennat, réduit en Dianat, on arrive au vrai, car son nom ancien était la Grand'salle du doyenné. L'anglais dean, doyen, est une réduction semblable, et mieux encore le v. f. déané, du l. decanatus. Cf. l'all. munster.

MONS. — Est assez rarement préfixé à des noms d'homme, comme dans Montgothier, Montabot (mons Abol), Montrabot (de monte Ramboust, d'après le Livre pelut). Souvent il est préfixé à d'autres espèces de mots : Montebourg (de mente burgi), Mont-Tumbe, Montaigu, mons acutus, Montcog (de monte cocto, étymologie douteuse du Livre noir), Montjoye (mons jugum), Montsurvent (supra ventum, étym. trop poétique du Livre noir), Montviron, litt. mont de la rivière (de Lerre). Pour Montsurvent, je ne proposerais plus Mont-sur-Vand, c.-à-d. sur la rivière qui coule au pied, là où prend naissance celle qui se jette dans le havre de Lessay. Toutefois pour le Mont-sur-Vand, V. VAND. Pour les Omontville on & dit Osmondi villa: je croirais plutôt à Haut-mont-ville: du moins la position d'Omont-ville-la-Foliot, annexée à Denneville et située sur une hauteur qui domine l'estuaire de la Grise, justifierait cette étymologie, il en est de même d'Omontville-la-Rogue, sur une falaise, et dont le suffixe même doit

être la Hogue, ou la hauteur au bord des eaux. Dans cette classe on peut introduire nos trois Hauteville, dont le nom parle suffisamment. Pour Montcoq, V. l'art. CUC; Montcuit est mons acutus. Une petite montée, dans l'Avranchin, s'appelle gripet, l'origine du fr. grimper: ce mot donne la clef d'une étymologie longtemps et vainement cherchée, celle du Gripon, remarquable par sa montée courte et raide où est posée sa chapelle. Il y a les Gripets à Céaux, terrain montant et pierreux. Par suite d'une erreur, reporter l'alinéa suivant à l'article BULLIRE.

En Basse-Normandie on appelle bouillon un terrain très marécageux ou sourcineux, où l'eau bouillonne; il y a à Jersey un quartier de St-Hélier, situé sur un sol bas, qui s'appelle Rouge-bouillon; il y a sous Avranches une vallée d'eaux bruyantes qui est dite Bouillant. C'est sans doute pour cela qu'une commune située en partie sur un sol marécageux avec un petit lac porte le nom de Bouillon, Cf. La Bouille sur la Seine près de Rouen et dans notre département Bolleville, sur un sol bas et mouillé. La Boulouse, arrond. d'Avranches, a sans doute la même étymologie. Le dialecte local termine les adjectifs en ous, forme que les Normands ont importée en Angleterre: dans l'Avranchin on dit la Chapelle-ès-Fieuvrous, le Gué-Perrous, le Perrous, terre argilouse. Par analogie on doit dire terrain bouillous, terre bouillouse, pour terrain à bouillon, à bouille. On dit Bretteville l'orgueilleuse, par altération pour l'argileuse, en patois l'argileuse. Il est aussi probable que La Boulouse est l'épithète de son ancienne chapelle de St Ermel, un saint germanique, comme l'indique son nom d'Armagilus. Cette épithète serait justifiée par le Marais, un de ses villages. Pour appuyer notre étymologie de Bouillon, nous citerons la locution normande : « Aller à travers mares et bouillons, » c.-à-d. marécages bouillonnants.

Une étymologie difficile de prime abord est celle du nom de la commune de la Mouche, qui, en dépit de son nom dans les

chartes, c.-à-d. de Musca, ne peut venir de ce mot. Toutefois en prenant pour point de départ son nom populaire la Monche, on arrive à son origine facilement. C'est au fond le v. fr. Montcel, petit mont, avec le chuintement et l'étouffement de la finale qui est sourde. En bas-norm. monceau se dit mouchel, mouchet. Or la commune de la Mouche est située en partie sur une élévation sur le Thar à sa naissance. Cf. les dénominations mérovingiennes, Monticelli, Moncelli.

En dernier examen, Mont-Survent n'est ni supra ventum, ni sur le vand ou rivière. Je le trouve écrit Montsourvent dans la Chron. du Mt St-Michel, publiée par M. Luce: Or en normand « être sous le vent, » c'est être exposé au vent; c'est un sens bien justifié par le site de cette commune, sur une hauteur, au vent de la vaste lande de Lessay.

NOMS D'ANIMAUX. — Il y en a très peu dans la topographie de la Manche : il n'y a guère que Saultchevreuil, Saltus capreoli, dans les chartes Salt-chebrol, et peut-être Chevry et Chevreville, litt. pays des chèvres, comme dans le Maine on appelle Biqueteries, les loges, les étables à biques ou chèvres. On peut rapprocher de ce radical Hébécrevon, au Livre noir : Terra Herberti Chevronis. Le nom d'homme, Crévon, est encore porté dans la Manche. Toutefois du l. columba se tire columbarium, le fr. colombier : ce mot dans son sens archéologique de columbarium, monument funéraire où les urnes étaient déposées dans des trous ou boulins, peut se trouver dans Colomby, dans La Colombe et dans les villages dits La Colomberie. Mais le sens féodal de ce terme est aussi possible : ce pouvait être le pigeonnier du seigneur. Quant au nom de Aigneaux, sur la Vire, jadis Agnels, il peut renfermer elle, rivière, et il rappelle l'ancien nom de Jersey, Agna. Pour la commune de Ste-Colombe, son nom a une origine toute chrétienne : il fait allusion à un de ces anciens ciboires en forme de colombe. On connaît un bon nombre de ces colombes eucharistiques et leur emploi était fréquent particulièrement

en France. On en voit plusieurs au musée de Cluny. Le v. fr. connil et connin, lapin, du l. cuniculus, subsiste dans quelques noms de la Manche, dans le Mont-Connin, à Bacilly, dans le Conical, à St-Pierre-Langers, dans le Connilleau. Il y a la Coninière, jadis La Garenne, à Vaudreuil (Eure).

NOMS DE SAINTS. - Pour les noms des saints, toujours placés en préfixes, il serait bien d'en détacher ceux qui sont latins ou hébraïco-latins, en renvoyant les saints celtiques aux origines celtiques. C'est un essai que nous ferons, la distinction de race n'étant pas toujours tranchée; par ex. St Patrice est un saint celtique, avec un nom romain. Toutefois la plupart de nos saints sont des Latins. Avant tout Lieusaint, vieux cimetière gallo-romain où l'on a trouvé de curieuses inscriptions funéraires: Saint-André, grec-latin; St Aubin, d'Albinus, comme Aubigny; St Barthélemy, gréco-hébraïque; Ste Gécile, de Cæcilia, primit. l'aveugle; St Christophe, pour le peuple Crétofle, litt. porteur du Christ, gréco-latin; St Clair; Ste Colombe; St Côme, que l'on ne sépare guère de St Damien, S. Cosmianus; Ste Croix; St Cyr, du grec χυριος; St Denis, S. Dyonisius, gréco-latin, préfixe de St-Denisle-Vêtu, c.-à-d. l'ancien, du l. vetus, pour le distinguer de St-Denis-le-Gast; St Eny, n'est pas un saint, lisez Sainteny; Ste Eugienne est Ste Eugénie et se dit pop. Ste Euzienne; St Floxel, pop. Fliesset, nom de physionomie latine, Floccellus; St Georges, litt. le laboureur, nom grec, pop. St Jores; St Gilles, pop. St Gire, du l. Egidius; St Hilaire; St James, forme étrange de Jacques, Jacobus; St Jean, de Joannes, nom hébraïque; St Laurent; Ste Marie, de Maria, amertume, nom hébraïque; St Martin; St Maur; St Nicolas, nom grec, victoire du peuple; St Pair, pop. St Pai et St Pois, de S. Paternus; St Patrice; St Pellerin, de Peregrinus; St Pierre. St Planchers, se tire de St Pancrace, par trois changements; 1º Pancerce, par métathèse; 2º Pancherce, par chuintement; 3º Planchers, par l'intercalation d'une liquide, comme dans le fr. trésor, issu du l. thesaurus. Peiffer oite d'autres variantes aussi fortes de St Pancrace, c.-à-d. Blancret, Plancard, Brancher et Branche. St Jores est St Georges; St Ovin est S. Audoenus. Les Sanctinelli, d'où Sainteaux, auj. Cintheau, désignent des hermitages, litt. les petits Saints. St Quentin, de Onintinus; St Samson, hébraïque; St Sauveur; St Sébastien; St Sénier, de Senator; Ste Suzanne, hébraïque; St Symphorien; St Thomas, hébraique; St Ursin; St Vigor; le Val-St Père, de S. Petrus: La Pernelle, dont le patron est Ste Pétronille. St Christophe, pop. St Crétofe ou St Christophe, du Faoc (du hêtre, de fago). St Barthélemy, près Mortain, devient naturellement St Bart pour le peuple. St Lô (Laudus), d'où St Louet (Laudulus), offre un saint celtique. Il y a plusieurs St Michel: St Michel du Mont, ou le Mont St-Michel, St Michel-en-Graine (in Grania, V. CRENNE). St Georges-de-Rouelley rappelle par son suffixe le Roliacum des chartes mérovingiennes, mais, d'après la tradition, c'est St Georgesde-la-Rouelle, d'une roue, instrument du martyre d'un de ses patrons; St Manvieu est S. Manucius, et St Magloire est St Melier à Guernesey. Pour St Pair V. PATER. La Chapelle-Cécelin d'après S. Cenericus, son patron, pop. St Cerlin. St Léger, de S. Leodegarius (Luotgar). St Malo-de-la-Lande, de S. Maclowius, ou Mac-Leod, nn saint irlandais. St Fragaise est St Fragan, un saint celtique. St Senier est Senator.'St Martin-le-Bouillant, litt. le chaud, ou le St Martin d'été.

C'est ici le lieu de citer les nombreux noms d'homme qui servent de suffixes à des noms communaux : St Jean-le-Thomas, des Thomas de St Jean, souche des St John d'Angleterre, des Bolingbroke; Le Mesnil-Drey, latinisé en Mesnilum Diogonis; la Haye-Pesnel, orthographe absurde, de l'illustre famille Paganel, devenant Painel; la Chapelle-Hamelin; St Pierre-Langers, pour le Anger; Montanel, ecclesia Osmundi Anel; Grainville-l'Alouette, pour La Louet, du seigneur Jean Louet, au temps de St Louis; Bricqueville-la-Blouette, de

son seigneur Blouet; St Sauveur-le-Vicomte; Pont-l'Abbe; la Chapelle-Enjuger, de Engelger, son seigneur; Cherence-le-Heron; Cherence-le-Roussel; St Sauveur-Lendelin, on de Eudolinus; Coulouvray-Bois-Benatre, pour Bernard; Le Fresne-Poret; Hauteville-la-Guichard on Guiscard (l'avise); Hauteville-la-Bigot; Le Pont-Hébert; St Hitaire-du-Hartouët, de son seigneur Hacouet, Hascutus, étyin. douteuse; la Chaise-Baudonin; St Jean-des-Baisants, nom seigneurial ou St Jean-des-Bezans (Byzance); St Martin-le-Gréard, on Girard; l'Etang-Bertrand; Rauville-la-Bigot; St Martin-le-Hébert, et tous les Mesnils suivis du nom propre; St Pois, qui est St Pair (S. Paternas) se disait autrefois, avec le nom d'un de ses seigneurs, St Pair-le-Servain du le Cervain. La Chapelle-du-Fest est dite de festo dans le Livre petut, à cause de sa fête de N.-D.

Si nous avons qualifié de douteuse l'étym. ordinaire de St Hilaire-du-Harcouët, donnée ci-dessus, c'est que l'analogie donnerait St Hilaire-le-Harcouët: la forme du Harcouët suppose un canton de ce nom, le breton ar-couet, litt. le bois, étymologie que ne démentent pas le terrain boisé du pays, et encore moins la forêt de Savigny qui était voisine. C'est ainsi que j'expliquerais St Pierre-du-Tronchet, près Villedieu, bien qu'on trouve dans les prébendes de la cathédrale de Coutances la terre de Hugolin Tronchet. Quant à la Chapelle-Urée, pop. Ulée, son suffixe est ustulata, la brûlée, et ce part. passé fr. est lui-même perustulata. Le nom de la commune de Villechien entre dans cette catégorie de suffixes: Villa Canis; M. Le Canu cite un Renard Le Chien dans une charte d'une abbaye voisine, celle de Savigny, à la date de 1179. (Hist. des diocèses de Cout. et d'Avr., par M. Le Canu.)

NOMS DE VÉGÉTAUX. — Quelques communes sont dénommées d'après des noms de végétaux : St Christophe-du-Faocq, c'est-à-dire du hêtre, fagus, en v. fr. fau et fao; Le Fresne-Poret; Beaucoudray, de coudraie, bois de coudriers; Cérisy-la-Forêt; le Cheffresne, de cava fraxino, dit le Livre noir, étymologie douteuse; Feugères, en patois feugière, fougère; La Feuillie, foliata, comme les nombreuses localités dites Folie, Haute-Folie; peut-être Fleury, jadis Florie; Luzerne ou Lucerne, du l. lucus, bois; Les Plessis, litt. enceinte de bois entrelacés, plessés, ainsi que Placy-Montaigu; Rancoudray, au xvº siècle Rond-Coudray; Roncey, pour ronceraie, pays de ronces, de broussailles; Le Rozel, litt. sol marécageux, plein de roseaux; Saussemesnil, peut-être mesnil des Saules; Saussey, pour la Saussaie; Saultchevreuil, litt. le bois, le Sault (Saltus), des chevreuils; St Maur-des-Bois; St Rémi-des-Landes; St André-de-l'Epine; St Sauveurla-Pommeraie; Bois-Roger, Bois-Yvon; Bricquebosc, le bois du gué, du pont; nos nombreuses Haies, synonymes de bois, du scandinave haya, parc clos et boisé; Les Beuzeville sont latinisés en Bosci villa; St Maurice (de l'Epinay), canton de Barneville; St Christophe (pour le peuple St Cretophe) du Faoc (litt. du hêtre, de fago). Le l. corylus qui donne au fr. coudrier, est le radical de Coulouvray, jadis Coulvray. Mais Le Teilleul, Le Theil n'ont que l'apparence d'un nom d'arbre; il est étonnant qu'un homme comme M. Le Prévost s'y soit trompé. (V. aux Origines germauiques.)

NOMS D'HOMMES. — S'il est vrai qu'en général c'est le premier propriétaire du sol qui dénomme la terre, ce principe s'applique tout particulièrement à l'Avranchin où une multitude de noms de paroisses, de villages, de fermes et de métairies laissent transparaître un nom propre, avec la finale paragogique iere, qui veut dire propriété. Nous ne citerons ici que les noms de cette classe qui sont d'une seule pièce, en remarquant que les noms propres, les germaniques surtout, se sont accolés, sans s'y fondre, à des vocables antérieurs généralement latins ou celtiques, tantôt préfixes, avec Mesnil, tantôt suffixes, avec ville, tout noms originaires du moyen-âge. Nous retrouverons ces noms du Nord aux ori-

gines germaniques et scandinaves. Les noms propres suffixés en *ière* sont : La Beslière, fausse orthographe, habitation, domaine de Le Bel; l'Oiselière, de Loisel; La Bloutière, de Blouet; Contrières, de Le Comte; Ferrières, de Ferry; La Gohannière, de Gohan; La Mancellière, de Mancel; La Meurdraquière, de Murdac. Pour Lamberville, nous avons le nom du dénominateur, Lambert de Lamberville, cité dans le *Livre pelut* de Bayeux. A la lisière bretonne ces noms sont terminés en aie, qu'on écrit faussement ais: La Nicolaie, de Nicolas, etc.

Les noms propres latins, placés en préfixes ou en suffixes, indépendamment des noms de saints, ne sont pas nombreux : nous les creyons de la période gallo-romaine. Anneville, de Anne, hébraïco-latin; Bénoitville; Montmartin; Pierreville; Précorbin, de Corvinus; Refuveille (Ruft villa), de Rufus ou le Roux; Rouxeville, id.; Villechien, de Canis, Chien, nom d'homme, historique.

NOMS GRAPHIQUES. — Il n'y a pas de noms poétiques en topographie : donc toute étymologie poétique est suspecte. Mais il y a quelques noms cependant d'un sens esthétique, ceux qui, par ex., renferment l'adjectif beau, bien que pour le peuple cette épithète ait plutôt le sens de grand. Mais il y a bon nombre de noms graphiques, c'est-à-dire descriptifs, saisissant l'aspect le plus caractéristique d'un lieu. Dans cette classe se présentent pour la Manche : Barre-de-Semilly, Sourdeval-la-Barre, de barre, colline; Beauchamps; Beaucoudray; Beauvoir; Bellefontaine; Belval; Cerisy-la-Forêt; Le Desert; Feugères, de feugère, fougère, en patois; La Feuillie, en l. Foliata, région boisée; Hauteville; Hautmesnil; Juvigny-le-Tertre; la Lande-d'Airou, sur la rivière l'Airou, lisez Lerrou, forme de Lerre, rivière; la Lucerne, pays boisé; Longueville; Marcey et Marchesieux, terres de marais; Maupertuis et Maupertuis, mauvais défilé, mauvais pertuis; Mesnil-Opac, lisez Mesnil-au-Parc; Montaigu et Montcuit et Montécot; mons acutus: Montebourg et tous les monts; Morsalines, des mores

ou marais aux salines; Mortain, le même que Morton, le more de la hauteur, tonium; Neuville-au-Plain, de plano, de la plaine; Noirpalu, nigra palus; Livoye, la voie (romaine); Touchet, bouquet de bois; Orval, le Val-de-l'Oir, ou rivière; Le Perron, sol pierreux; St Jean (Le Thomas), jadis « au bout de la mer, » là ou finit le domaine de la mer; Le Plessis, bois clos d'un entrelacis, d'un plessis; Plomb, pour Pollon, marécage; Poilley, jadis Pooley, id.; Rancoudray, ram, branche; La Rochelle; Roncey, région des ronces, des broussailles; Le Rozel, marais à roseaux, à rosières; Saussay et Saussemesnil, des saussaies; les Terregattes, pays défrichés, rendus vides, vastus; Landelles, dim. de Lande, région de landes; St Jeandu-Corail, de corail ou courroi, terre argileuse blanchâtre; St Michel-des-Loups, de sa vaste lande de Beuvais; St Vaastla-Hougue, de hoque, hauteur sur la mer; Taillepied, Tirepied, les Pieux, des puy, ou hauteurs; Varenguebec, une garenne sur un bec, ruisseau; les Ver, rivière; les Veys, vada; Yquelon, de aiguelon, petite eau, sur le Bosc; St Martin-le-Vieux, Savigny-le-Vieux, lisez l'évieux, c.-à-d. l'aquatique. Il y a beaucoup de Saussaies, ou bois de saules dans la Manche, en patois sauldraies : la commune de Saussey offre une variante de ce radical, Salicetum. Toutefois le Saucey du Maine s'est dit à la fois Sauceium et Saceium, formes qui le rapprochent de netre Sacey et lui donnent une physionomie celtique. Pour Rancoudray, c'était jadis Rondcoudray.

La Bonneville pourrait bien avoir été Borneville: du moins une autre Bonneville de Normandie s'est appelée Borneville, forme voisine de Barneville, litt. la ville de la hauteur. Toufois la Bonneville dans la Manche est un nom assez moderne: «Au XII° siècle cette paroisse se nommait Merdora villa, » d'après M. Renault, Notes hist. sur Coutances. Comme elle est voisine d'un cours d'eau important, appelé d'un nom impossible, Le Merderet, le Merdora nous livre son nom primitif, le Merdour, l'eau du marais.

Aux noms esthétiques s'ajoutent les composés du l. mirus, merveilleux; tels sont : Mirande, Mireil, Mirbel, Miromesnil, Montmirel; le beffroi de Bordeaux s'appelait Mirandin et l'admirable point de vue du Saut-Gautier, au Mont Saint-Michel, se disait Mirande ou Beauregard. Ce dernier mot est assez commun, ainsi que Beaurepaire. Mais Montmeré, appelé aussi Grammont, ou grand mont, était latinisé en Mons majoris, et il devrait s'écrire Montmaire.

ORATORIUM. — « Dans le Loiret, dit Peisser, oratoire, oratorium, est répété quatre sois sous la sorme ouzouer, dont le lieu dit Ouvrouer est la transition. » On voit mieux la dérivation dans le nom communal de la Manche, le Loreur, oratorium donnant Oréor, Oreur. Il y a donc un article incorporé dans Loreur pour le oreur, comme dans plusieurs mots de la langue française; par conséquent Le Loreur est une répétition. Elle n'existe pas dans Loroux du Maine. Une note de Corblet contribue à fixer l'origine de ces noms : « Oroir, oratorium : la rue d'Oroir à Noyon conduisait à l'oratoire de St Eloi. » (Hypothèses étym. p. 14). Cf. les localités dites Oradour, forme romane et Oroer, forme des langues d'oil. Il y a deux oratorium dans l'Allier, la ville d'Ouroux et les mines d'Oroux.

PALUS. — Ce mot a disparu de la langue française où il ne subsiste que sous les formes savantes de paludéennes (fièvres) et des Palus-méotides; mais il reste sous la forme pop. dans le nom de la commune de Noir-palu, caractérisée en effet par la couleur de son marais où se trouve, sa station unique, dans le pays, le myrica gale. Il y a encore le Rougepalu à la Bloutière. Son dim. la Paluelle est très commun et sa finale accentuée se reconnaît dans plusieurs Lud de la Manche, prononcés lu, dans le port du Lud à Carolles, dans le Lud près Granville, dans le Lud, marais des bords de l'Ouve près St Sauveur-le-Vicomte. Ce l. palus est le congénère de l'armoricain poul et du germ. pool, générateurs des

nombreux Poolet, Poilley, Polon et Plon. Ces deux derniers sont écrits Polomb et Plomb sans raison étymologique.

PARCUS. — Nous mettons ce mot aux origines latines sous l'autorité de Diez qui assimile le parcus, parc, au l. parcus, qui épargne, parce qu'il est un lieu où l'on protége, une réserve, épargne. Si cette étymologie est forcée, on n'en a guère de meilleure; toutefois j'inclinerais vers le pearruc, parc, en anglo-saxon, Quoi qu'il en soit, nous avons dans la Manche un mot fort altéré de forme qui contient parcus, parc, c'est le Mesnil-Opac, primit. Mesnile ad Parcum. Dans la Manche le Parc désignait le domaine rural d'un évêque : celui de Coutances avait son Parc près de cette ville; celui d'Avranches avait à Ste Pience le sien qui s'appelle toujours le Parc.

PASSUS. — Ce mot indique un passage sur une voie romaine ou du moyen-âge: tels sont Les Pas, commune sur la voie romaine de Fines (Huisnes ou Isnes) à Condate (Rennes), le Repas (outre-pas) sur la voie de Coutances à Avranches, le Pas-aux-Bœufs, vers l'embouchure du Couesnon: il y a dans la Manche deux passages dits dangereux: Maupertus et Maupertuis, noms communaux et plusieurs noms de villages. Il y a à Villedieu le Pertuis-au-Renard. Le fr. pertuis a vieilli et ne se dit plus guère que dans des noms topog., comme le Pertuis-Breton, et dans un nom de plante, le mille-pertuis. Son dérivé est pertuisane. Nombreux sont les synonymes pour dire étroit passage: pertus, gatte, por, porte, pas et même porche (porticus), comme le Porche de la Mouche.

PATER. — Par son adjectif Paternus, ce radical désigne un saint du viº siècle, St Paterne, qui donna son nom au monastère de Scissy, auj. St Pair, au moyeu-âge St Paer. Il est aussi le patron d'une paroisse où son nom est devenu St Pois, auquel on ajoutait autrefois le nom d'un de ses seigneurs, St Pair-le-Servain. Paterne est devenu en Bretagne S. Pern. La localité Parville (Eure) est latinisée en Patervilla. (Notes sur l'Eure de Le Prevost).

PENDERE. — Ce verbe donne au fr. une riche famille où l'on remarque pente, penture, appentis, etc. La Manche a une commune de Lapenty, jadis La Pentis, en bas-l. Pentitium, dont le nom indique un terrain déclive. Les douaniers appellent pentière la partie déclive du littoral où ils stationnent. Il y a dans Wace un vallon escarpé appelé Folpendant. On peut rapprocher de ces mots, pour le sens, quelques termes locaux, les Gripets à Céaux, sol grimpant, le Gripon, annexe des Chambres, côteau assez raide où est posée son église ou chapelle. L'étymologie assez obscure de Rampan (pour rampant), peut se ramener à ce même radical, d'où le v. f. griper, le fr. grimper. Situé sur un cours d'eau assez considérable qu'une carte appelle Meautoir, Rampan offre l'idée d'une rampe, ou terrain incliné. C'est ainsi que les côteaux pic de Clinchamp (Calvados) justifient la traduction de icclines campi. Par pensare, fréquentatif de pendere vient le fr. Deser, en v. f. poiser, qui entre dans ce terme de dési inscrit u front de beaucoup de moulins, spéc. dans la Manche, et crit Quicampoix, litt. nargue, « à qui qu'en poist, » à qui ela pèse, comme Quiquengrogne s'inscrivait sur la tour éodale.

PETRA. — Le nom de St Pierre, issu du l. petra, reste ans altération dans St-Pierre-Eglise, ecclesia S. Petri, forme rehaïque sur le type de Hôtel-Dieu, et dans St-Pierre-d'Ariglise, mais il se modifie dans le Val-St-Père, Vallis S. Petri, four le peuple Val-St-Pè, que l'on écrit fautivement Val-lt-Pair, comme le St-Pair, près Granville, que le vulgaire Prononce aussi St-Pai, et qui devient même St-Pois, arrond. le Mortain, dont le patron est également St Paterne. Les leux communes de Pierrepont offrent une forme curieuse, he j'appellerais la préapposition germanique et qu'on n'a sassez signalée dans la langue française; ce mot, qui tire n origine d'un pont antique jeté dans de vastes marais, se iduirait en anglais par stone bridge. C'est dans la langue

botanique que je trouve le plus de spécimens de cette formes chiendent, liondent, chèvrefeuille. Cf. Pompierre, Pontlevoy (pons lapidensis). Beaucoup de localités sont dénommées d'après des pierres, Pierre-levées, Pierre-fittes (fixées, debout), Pierres-buttées (id.), Pierres-au-diable, qui pour la plupart sont d'origine antique et religieuse. Nous avons la la couche latine superposée à la couche celtique, les petre succédant aux lechs ou lées. V. LEGH. Perron indique aussi un terrain pierreux: il y a St-Aubin-du-Perron; il y a le Perrous à la Luzerne sur un sol de poudingue d'un beau rouge. La commune de la Pernelle tire son nom de sa patronne Ste Petronille, qui donne au fr. peronnelle, l'équivalent de Pierrette ou Perrette, noms rustiques, dont un a été immortalisé par La Fontaine.

Ce mot petra donne au patois norm. perrières (carrières), perrous (pierreux), perré (chaussée et sol pierreux), subst., el perré, adj. usité dans chemin perré, c.-à-d. empierré. Aussi les localités dites Périers sont sur des voies antiques, gan loises ou romaines : sur la voie d'Alauna (Alleaume), à Cost dia (Coutances), près de Millières (milliaire), se trouve Périers chef-lieu de canton, non loin de St-Michel-de-la-Pierre (pierre itinéraire). Près d'une autre grande voie antique signalée par M. H. Moulin, est située la commune de Périers-en-Beauficel et dans le même canton, il y a Husson et Heussé, dont le noms, le dernier du moins, rappelle le terme de chemi haussé appliqué à des voies antiques. Sur la ligne de Cose à Condate (Rennes) on trouve deux pierres menhirs, la Pierre hu, à Longueville (Hu, divinité gauloise) et la Pierre-au-Diable, à Bouillon. Plusieurs endroits pierreux sont dit Perrous, Perrières, Perruque et Perruche; à Lyon, La Per rache.

PLANUS. — Ce mot qui a donné plaine au fr. donne subst. masc. plain à la topographie de la Manche dans le nom communal de Neuville-au-plain, dans le Livre noir.

plano; c'est du reste le fr. plan. Neuville-au-Plain était le chef-lieu de l'archidiaconné du Plain; là aussi se trouve Beuzeville-au-Plain.

PRATUM. — Se trouve dans Précorbin : son dim. pratel a donné au fr. préau; de là le suffixe de St-Aubin-des-Préaux et le bois du Prael à St-Planchers.

REPERE. — Ge mot, avec l'intercalation de m, produit le fr. ramper, d'où le terme rampe, chemin oblique sur un versant: nous n'avons introduit ce radical que pour hasarder l'étym. du nom communal Rampan. Une étymologie douteuse peut en provoquer une probable et une probable en faire naître une vraie. On peut rapprocher de terrain rampant le nom paroissial de Clinchamps, terrain à pic sur le bord de l'Orne, acclines campi. V. l'article de pendere.

ROTA, roue. — Selon une tradition, St-Georges-de-Rouelley, dont le suffixe rappelle la localité mérovingienne Roliacum, tire son nom d'une roue, l'instrument du supplice d'un de ses patrons. Une rouelle à clochettes, dite Rouet-St-Martin, donne une certaine célébrité à une église d'une autre commune de la Manche.

SAL. — A ce radical se rattachent des noms du littoral, comme Morsalines, litt. les marais salants, Sallenelles (Calvados), dans l'Avranchin plusieurs grandes voies dites chemins sauniers et à Avranches la rue Sauguière, pour Saunière, par où les sauniers arrivaient dans la ville en venant des salines du Val-St-Père et de Genêts. Le domaine de Saumarais (marais salants) à Jersey était dit « de Salinellis. »

SALTUS. — Ce mot avec capreolus compose le nom de Saultchevreuil, litt. le bois du chevreuil, au moyen-âge Saltchebrol. Nous ne croyons pas que le l. sylva, en v. fr. selve, se trouve dans la Manche: ailleurs il y a les forêts de Pleine-Sève, de Haute-Sève.

SARRIRE, SARTUM. — Ce dernier mot, par ex-sartum, donne le fr. essart, défrichement, au norm. essarter, et les noms locaux Les Essarts.

fr. trésor, issu du l. thesaurus. Peiffer oite d'autres variantes aussi fortes de St Pancrace, c.-à-d. Blancret, Plancard, Brancher et Branche. St Jores est St Georges; St Ovin est S. Audeenus. Les Sanctinelli, d'où Sainteaux, auj. Cintheau, désignent des hermitages, litt. les petits Saints. St Quentin, de Quintinus; St Samson, hébraïque; St Sauveur; St Sébastien; St Sénier, de Senator; Ste Suzanne, hébraïque; St Symphorien; St Thomas, hébraïque; St Ursin; St Vigor; le Val-St Père, de S. Petrus: La Pernelle, dont le patron est Ste Pétronille. St Christophe, pop. St Crétofe ou St Christophe, du Faoc (du hêtre, de fago). St Barthélemy, près Mortain, devient naturellement St Bart pour le peuple. St Lô (Laudus), d'où St Louet (Laudulus), offre un saint celtique. Il y a plusieurs St Michel: St Michel du Mont, ou le Mont St-Michel, St Michel-en-Graine (in Grania, V. CRENNE). St Georges-de-Rouelley rappelle par son suffixe le Roliacum des chartes mérovingiennes, mais, d'après la tradition, c'est St Georgesde-la-Rouelle, d'une roue, instrument du martyre d'un de ses patrons; St Manvieu est S. Manucius, et St Magloire est St Melier à Guernesey. Pour St Pair V. PATER. La Chapelle-Cécelin d'après S. Cenericus, son patron, pop. St Cerlin. St Léger, de S. Leodegarius (Luotgar). St Malo-de-la-Lande, de S. Maclorius, ou Mac-Leod, un saint irlandais. St Fragaise est St Fragan, un saint celtique. St Senier est Senator. St Martin-le-Bouillant, litt. le chaud, ou le St Martin d'été.

C'est ici le lieu de citer les nombreux noms d'homme qui servent de suffixes à des noms communaux : St Jean-le-Thomas, des Thomas de St Jean, souche des St John d'Angleterre, des Bolingbroke; Le Mesnil-Drey, latinisé en Mesnilum Drogonis; la Haye-Pesnel, orthographe absurde, de l'illustre famille Paganel, devenant Painel; la Chapelle-Hamelin; St Pierre-Langers, pour le Anger; Montanel, ecclesia Osmundi Anel; Grainville-l'Alouette, pour La Louet, du seigneur Jean Louet, au temps de St Louis; Bricqueville-la-Blouette, de

son seigneur Blonet; St Sauveur-le-Vicomte; Pont-l'Abbe; la Chapelle-Ehjuger, de Engelger, son seigneur; Cherence-le-Roussel; St Sauveur-Lendelih, on de Eudolinus; Coulouvray-Bois-Benâtre, pour Bernard; Le Fresne-Poret; Hauteville-la-Guichard on Guiscard (l'avise); Hauteville-la-Bigot; Lie Pont-Hébert; St Hilaire-du-Hardouet, de son seigneur Hacouet, Hascutus, étyin. douteuse; la Chaise-Baudouin; St Jean-des-Balsants, nom seigneurial ou St Jean-des-Bezans (Byzance); St Martin-le-Gréard, ou Girard; l'Etang-Bertrand; Rauville-la-Bigot; St Martin-le-Hébert, et tous les Mesnils suivis du nom propre; St Pois, qui est St Pair (S. Paternus) se disait autrefois, avec le nom d'un de ses seigneurs, St Pair-le-Servain ou le Cervain. La Chapelle-du-Fest est dite de festo dans le Livre petut, à cause de sa fête de N.-D.

Si nous avons qualifié de douteuse l'étym. ordinaire de St Hilaire-du-Harcouët, donnée ci-dessus, c'est que l'analogie donnerait St Hilaire-le-Harcouët: la forme du Harcouët suppose un canton de ce nom, le breton ar-couet, litt. le bois, étymologie que ne démentent pas le terrain boisé du pays, et encore moins la forêt de Savigny qui était voisine. C'est ainsi que j'expliquerais St Pierre-du-Tronchet, près Villedieu, bien qu'on trouve dans les prébendes de la cathédrale de Coutances la terre de Hugolin Tronchet. Quant à la Chapelle-Urée, pop. Ulée, son suffixe est ustulata, la brûlée, et ce part. passé fr. est lui-même perustulata. Le nom de la commune de Villechien entre dans cette catégorie de suffixes: Villa Canis; M. Le Canu cite un Renard Le Chien dans une charte d'une abbaye voisine, celle de Savigny, à la date de 1179. (Hist. des diocèses de Cout. et d'Avr., par M. Le Canu.)

NOMS DE VÉGÉTAUX. — Quelques communes sont dénommées d'après des noms de végétaux : St Christophe-du-Faocq, c'est-à-dire du hêtre, fagus, en v. fr. fau et fao; Le Fresne-Poret; Beaucoudray, de coudraie, bois de coudriers; citerons donc que quelques exemples: Valognes, dans le Val du Merderet, près d'Allaume, l'ancienne Alauna, c.-à-d. Val-d'Alaune; Sourdeval, vallée bruyante par ses eaux, faussement interprété par Surda vallis, sens d'ailleurs trop poétique: c'est le Val-de-Sorde, un affluent de la Sée; Torteval, à Guernesey; Vauville, que M. Jouan caractérise par « la grande dépression de Vauville»; St-Germain-des-Vaux, etc. Il y a sur notre sol un joli dim. de vallis, c'est la vaucelle (vallicella), qui a disparu de la langue fr.; Wace le fait masculin: « en un vaucel. »

Du vallis dérive vallum, un fossé, un val artificiel. Ce dernier existe dans le nom très ancien du pays de Cherbourg, le pagus Coriovallensis, dont le nom de Coriallum (Cherbourg) est la réduction. Le préfixe corio représente le pluriel de kaer, village en celtique, c.-à-d. kaeriou. Au commencement du xiº siècle (Lettre de Richard III, l'an 1026), Coriallum est devenu Carusbur, par les formes intermédiaires de carial, carul et l'addition du burg germanique. Ce qui donne à croire que coriovallum est un nom commun, c'est qu'on en trouve un autre dans l'Itin. d'Antonin sur la voie de Bavai à Cologne.

VASTUS. — Vide, d'où le l. vastare, faire le vide, ravager: à ce mot se rapportent les nombreux vast, gast, gaste et gatte, placés en suffixe, qui annoncent des terrains défrichés, dénudés: dans la Manche le Vast, le Gast, Hardinvast. (Frevilla Hardinvast), Saint-Denis-le-Gast, Brillevast (Beroldivast), Sottevast, (Satowast), Vasteville, Waste-Mainil, d'où Vatimesnil, les deux communes de l'Avranchin suffixées en Terre-gatte, de terra-wasta. Mais St-Vaast est S. Vedastus.

VETUS. — C'est le suffixe de St-Denis-le-Vêtu, litt. le vieux, parce que son patron est S. Denis l'Aréopagite, qui est nommé l'ancien pour le distinguer de St-Denis-le-Gast, consacré à l'apôtre de Paris. C'est ainsi que pour distinguer son St-Martin, une paroisse de la Manche est dite St-Martin-le-Bouillant, c.-à-d. le chaud, le St Martin d'été.

VICUS. — Il y a plusieurs vicus ou vy à la frontière du Maine et de la Manche: Vieuvy, Landivy; mais ce mot, assez commun dans les noms de lieu mérovingiens n'existait dans la Manche que dans un lieu désigné par Wace sous la forme de Wissaire, litt. le Vic-de-la-Saire. En effet il y a au Val-de-Saire, dans le bois de la Folie (foliata, la feuillée) des ruines de l'antique abbaye de Licornet, celle que Wace appelle Wissaire. Toutefois vicus subsiste par son dim. vicellus, dans la commune de Le Vicel. Il peut subsister encore dans le cap Lévy (le Vic) près de Cherbourg; mais plus probablement c'est le mot suivant. Il ne faut pas le confondre avec le vik scandinave, que le peuple prononce aussi vi, terme assez commun dans la Hague, où il est appliqué aux baies marines, et qui a dénommé les terribles ravageurs normands, habitants des criques ou vicks, c.-à-d. les Vikings.

VILLA. — Ce mot, qui s'est ajouté au moyen-âge à des radicaux celtiques, latins, germaniques, et qui s'ajoute encore aujourd'hui à des noms de lieu ou d'homme, donne sa physionomie à la topographie de la Manche et à celle de la Haute-Normandie; mais il n'y est pas un bon procédé mnémotechnique. Placé comme suffixe, il a reçu pussim la signification de son radical; mais placé en préfixe, cas où il est rare, il annonce en général un nom propre. Il n'y a dans ce cas dans la Manche que Villedieu, Villa Dei, nom ordinaire des commanderies de St-Jean-de-Jérusalem, Villebaudon, Villa Baldwini, Villechien, Villa Canis (il y a un Rob. Le Chien, dans une charte de Savigny de 1179). Un village de Sacey, qui ne justifie plus son nom, s'appelle Ville-perdue.

Le villare que M. Quicherat définit un domaine plus considérable que la villa, n'a pas d'autre représentant dans la Manche que Villiers-sur-Loison, près St-James. Mais Peisser fait erreur, quand il dit: « Notre nomenclature territoriale (de France) n'offre pas un seul nom de lieu où Villiers soit en tête. » (Prom. dans le Loiret.) Il est quelquesois présixe: Villerville, Villersexel, etc.

## ADDITION AUX ORIGINES LATINES

MALE. — Sous forme de mal, mau, mar, ce mot se préfixe à un très grand nombre de mots topographiques : nous ne citerons que ceux de la Manche: Maupertus et Maupertuis, mauvais défilé, Maupas, Malpas, Maudune, la mauvaise hauteur, Maudon, id., Ce dernier mot nous le trouvons dans des ruines, agglomération de cellules, dites les Chapelles, à Carolles, où nous placons le monastère de St Scubilion, et qui est désigné dans les hagiographes sous la forme de Malduinum et de Maduinum. Nous renvoyons à notre dissertation sur ce sujet au 3° vol. de notre Avranchin hist. et monum. M. Ch. Lebréton trouvant dans la vie de St Hélier le nom de Valedunam assimile avec vraisemblance ce mot à celui de Maudune (Maiédune): « Helier parcourut la Normandie à la recherche de Marcouf qu'il trouva dans le monastère de Valedune, situé sur une montagne : Juxta Valedunam super uuum montium, » sur une falaise de cette côte bien connue de St-Hélier, puisqu'il passa de Genêts à Jersey (V. Ch. Lebréton, Un souvenir du monastère de Maudune). C'est sur une falaise, la plus haute de ce littoral que nous avons placé ce monastère de Maudune que nous avons nommé d'un terme du Cartul. du Mont St-Michel: « Culmen contemplationis. Site religieux, cette falaise était aussi une position militaire : aussi trouve-t-on, contigu au monastère, un double camp dit les Chatelliers.

Cet hybride de Maldune, du viº siècle, nous fait assister à la fusion des idiòmes celtique et latin; si l'on pouvait avoir des doutes sur l'origine de Dun, ils seraient levés par le Glossaire gaulois de Endlicher; a Lugduno, desiderato monte; DUNUM enim montem. » On y trouve aussi l'étymologie d'Ar-

morique: « Aremorici, antemarini, quia are antè. » De là notre Ardevon (Aré-avon, devant la rivière, la Sélune), et notre Argouges (Aré-Dierge, le nom de sa rivière). Notre étym. de Nanteuii, nom prim. de St Marcouf, est justifiée par le même glossaire où Nanto est traduit par Valle: Trinanto tres Valles. » Ce terme rappelle celui de Trigalle (les trois Gaules), assez commun: il y a une terre de la Trigalle, près Valognes.

## ORIGINES GERMANIQUES

L'invasion germanique qui se déversa pendant des siècles sur la Gaule, moindre en son influence que l'établissement romain, fut plus considérable que celle qui vint après elle, l'invasion scandinave. Les Romains avaient fondé le droit, l'administration, la cité; les Germains établirent la féodalité. Ils lui donnèrent leur langue, celle des armes, de la chasse, des divisions du sol, de l'habitation. En retrouvant leurs noms propres dans un grand nombre de fiefs et de paroisses, la philologie nous fait assister à l'invasion et à la constitution de l'aristocratie, en même temps qu'avec la nomenclature des abbés, des évêques et des prélats, elle nous montre les vainqueurs à la tête de l'Eglise. Ils ajoutèrent souvent leur nom à des noms existants et c'est ici le cas d'exposer cette série féodale où presque tous les noms sont germaniques, en ne citant que ceux où le nom joue le rôle de suffixe.

Pontaubault, le pont d'Albold; la Chaise Baudouin, la casa (habitation) de Baldwin (le hardi vainqueur); le Mesnil-Ozenne; le Mesnil-Drey, qui est prob. Drogon; Pontorson, Orson, nom célèbre dans les romans de chevalerie; la Chapelle-Hamelin; Montanel, dite villa Osmundi Anel; St-Jean-le-Thomas, famille dite les Thomas de St-Jean (au bout de la mer), d'où sont sortis les St John d'Angleterre, les Bolingbroke; Omontville-la-Petite, jadis Omontville-la-Lucas; Omontville-la-Roque: M. Le Canu rattache ce nom à la famille Rogues, et Omonville-la-Foliot; Ectot-l'Aubert; St-Sauveur-Lendelin, un nom de femme, chose rare: « Eccl. quæ dicitur

fuisse Adelinæ; Mesnillard, mesnilum Oilardi; St-Pierre-d'Arthenay, pour l'Arthenay; St-Martin-le-Gréard, c.-à-d. le Gérard; St-Germain-le-Gaillard, ce dernier mot peut désigner une hauteur, une forte position, comme dans le Château-Gaillard et dans le gaillard d'un navire; Mesnil-Bonant, au Livre noir, mesnilum Bornenc; La Haye-Hue, Haya Hugonis; La Haye-Paynel, Haya Paganelli; La Haye-Comtesse et toutes les Hayes, excepté la Haye-du-Puits (puig); Blainville, dont était seigneur Jean Blain, au temps de G. Le Bâtard, d'après M. Le Canu; St-Pois-le-Cervain, et mieux Le Sylvain, du nom de son seigneur; St-Jean-des-Baisants, jadis des Besans ou de la famille de Baise; Rauville-la-Bigot; St-Martin-le-Hébert, Englesqueville-la-Bras-longs, comme on a dit R. courte-cuisse, R. aux-épaules, G. de-malesmains; la Chapelle-Enjuger, Ingelgerii, nom des premiers comtes de Touraine. Ajoutez les localités dites Monts, comme Montgardon, Monthuchon, Montchaton, etc.

On peut juger de la prédominance d'une race sur un point par celle des noms territoriaux. Par exemple la présence des termes scandinaves sur le littoral normand ou dans les estuaires limite l'établissement de la race danoise dans notre pays. La prédominance des noms germaniques dans le Bessin justifie son nom de littus saxonicum.

ALL-LOD, litt. toute propriété, d'où le fr. alleu, francalleu, reste accolé à Trémauville-les-Aloyaux, litt. les alleux. Le nom terrien de Les Alleux, les Alleurs, est assez commun.

BEC, l'islandais beck, ruisseau, all. bach, est très commun en Norm. et spéc. dans la Manche où il y a Briquebec, litt. le ruisseau du gué, Varenguebec, le ruisseau de la Garenne ou Varenne. Son sens était connu dès le temps de la Chron. du Bec: « Locus qui dicitur Beccus a rivulo decurrente. » Les Normands ont transporté ce nom au Canada, où il y a Québec et une autre localité ainsi terminée. Cependant, à cause de l'ancienneté du mot, bec serait plutôt le bach germanique,

avec la prononciation gauloise. On a dans la Manche le dim. Le Béquet. Quant à bec, cap, comme le Bec-d'Agon, le Bec-d'Andaine, à Genêts, le peuple prononce bé et dès lors une origine celtique est plus probable. Ils seraient dénommés du celt. bed, tombeau, d'après leur forme tumulaire, comme les deux Bé, devant St-Malo. Aussi le nom de Tombelaine, qui est le latin tumulamen, de sa forme tombale, est appelé par un vieux conteur breton, d'après une légende bien connue, Bed-Helen ou tombeau d'Hélène. V. le Barzaz-Breiz, 105. Le breton actuel bé, tombe, justifie encore cette étymologie.

BORD, planche, en anglais board, d'où le v. f. borde, cabane de bois, dont le dim. est bordel. Il y a des domaines et des villages appelés Bordes, Borderie. Si bord, planche, existe en gaël., il y est sans doute venu par le saxon : il prédomine tellement dans les langues du Nord qu'il faut l'y rattacher.

Quant à bord signifiant extrémité, frontière, il donne le fr. bord, border, le norm. Bordier, habitant du littoral ou d'une limite territoriale, l'angl. border, appliqué à l'habitant de la frontière anglaise vers l'Ecosse; le norm. bordive, litt. bord de l'ève ou l'eau, c'est la flaque d'eau que laisse la mer sur les côtes; on dit aussi bordiviau. On dit dans le Maine borderie pour une ferme, une métairie.

BRETT-DACH. — C'est la racine du fr. brétèche, fortification en bois au haut d'une tour : pour Littré, étymologie inconnue; mais Hippeau dit bien « de l'all. brett, planche et dach ou tach, couverture. » Il y a près d'Avranches un grand domaine qui s'appelle La Brétèche. Cf. le château, bien connu de la Brétèche.

BURGH. — Ce terme et son synonyme berg ont eu pour sens primitif celui de hauteur, et l'habitation féodale, toujours située sur un point élevé, s'est identifiée avec sa base : de là le fr. bourg pour l'un et le fr. berge pour l'autre. Toutefois la berge d'un fossé se dit en bas-norm. la berne. Près du burgh s'est élevée l'église et sous la forteresse et autour de l'église

est venue s'abriter la population; aussi dans la Manche le bourg d'une commune est l'agglomération centrale, celle où sont l'église, l'école, la mairie, les marchands et les auberges. Quelquefois dans les noms de lieu le burgh germanique s'est accolé à un terme celtique ou latin, comme dans Cherbourg, le Ker-burgh, comme dans Montebourg. Au-delà de la mer, devant Cherbourg, dans l'île de Wight il y a un nom analogue, Carisbrook, celto-saxon, le ruisseau du Caer. Plus souvent le burgh est suivi du nom de son fondateur: Bourg-Baudoin, Bourg-theroulde, Bourguenolles, Bourg-Achard. Quand on retrouve en Algérie les monuments mégalithiques et les termes borj (village), le Jurjura (montagne), l'Isser (rivière, comme l'Isère), on pense à l'unité des races qui ont envahi cette contrée, la Gaule et la Germanie.

C'est à burgh que nous rattachons le v. f. buron et bure, maison, cabane en v. f. Littré cite buron comme patois normand: on y dit en effet « n'avoir ni maison ni buron, » et en bas-norm. buret désigne la loge à cochons. Le nom communal de Bourrey appartient à ce radical: M. Le Canu reconnaît que c'est une altération de buron. Il y a encore le village du Buron, auprès de St-Lo. Or le bury angl., suffixe assez commun, comme dans Salisbury, Shaftesbury, n'a pas une autre origine.

On ne rencontre pas dans la Manche la forme berg que dans le lieu dit La Villeberge en Montanel, mais je crois plutôt à la « Ville Dierge, » le nom de la rivière qui baigne la localité; mais il y en a une qui s'en rapproche, c'est Herg on Herque dans le sens de hauteur: on dit «se gerquier» pour se hucher. Il y a Herqueville, commune sur une falaise. Il y a Jurque (Calvados), sur une éminence. Cf. La Guerche, canton sur les bords de l'Allier.

BUSK. — Toutes les langues du Nord possèdent ce terme, qui est devenu notre fr. bois : holl. bosch, all. busk, suèd. buska, angl. bush. Le fr. buisson et busc se rapprochent

plus de ces formes, ainsi que bosquet, petit bosc, et boscage, bocage. La forme primit. subsiste dans la rivière du Bosc, qui se jette dans le port de Granville, dans Bricquebosc, litt. le pont ou gué du bois, dans Tournebosc, l'ancien nom de Tournebut, litt. au détour du bois. Un quartier de la Manche s'appelle le Bocage: on dit Teurthéville-en-Bocage, pour le distinguer de Teurthéville-Hague. Il y a aussi un petit quartier appelé le Beaumont avec deux communes Neuville-en-Beaumont et Sortosville-en-Beaumont; elles sont au-dessous du mont de Besneville, le plus considérable de la chaîne, ce qui donne à penser qu'il a porté le nom de Beaumont.

CLIFT, roche en pente, congénère du l. clivus, reste dans la langue anglaise et spéc. dans la topog. angl. comme dans Clifton, hauteur sur la Saverne, dans Dover's-cliffs, etc. Dans la Manche, nous avons Escalescliff, litt. le cliff de Escales, l'ancien nom de Doville, au mont en forme d'une vaste tombelle, ensuite Clitourps, pour cliff-torp, habitation du roc en pente. On trouve un W. de Kuclif dans les rôles de l'Echiquier et dans un rôle de 1198 il est question d'une somme pour faire un pont à Rîle-clif. La forme latine se dessine dans Mesnil Verclive, litt. côteau de la rivière, près des Andelys. Un caractère original du patois normand est de terminer en in ce que le fr. termine en i ; ex. : amin, ami, mins et remis, mis et remis, chemise, chemise. Il se peut donc que clift, devenant cli, se soit prononcé clin, ce qui donnerait l'étymologie du nom d'un grand mont que j'ai devant les yeux au moment où j'écris : le mont Estanclia, litt. le cliff de l'étang et encore de celui de Clinchamps (Calvados), dont les cliffs sont rocheux et abruptes, mais dont l'étym. peut aussi se résoudre en acclines campi.

CROFT. — Le département de la Manche, mais surtout le nord, est parsemé de ce nom, sous les formes crote et surtout croute; ce terme subsiste encore dans l'anglais où croft, petit enclos, désigne un terrain cultivé près de l'habitation,

comme le gard scandinave, devenu le gardin normand. Dans l'Avranchin, le jardin est un champ voisin de la maison de ferme. Le radical croft semblerait se cacher sous Croville et Grosville, noms communaux de la Manche, si le croft n'était trop mince pour dénommer une paroisse.

DEAL. — Ce terme saxon sign. portion, quantité, et il est resté en ce sens dans la langue anglaise. Il a à peu près gardé sa forme primitive dans le Bessin où prédominent les Delles avec le sens de portion de terre, ferme, métairie, et dellage y veut dire une certaine quantité de sillons dans le même sens. A Guernesey on dit teilles en ce sens et c'était ainsi en v. f. Dans la Manche et dans une grande partie de la Norm. deal, pron. dile en angl., prend la forme de til, comme dans Le Thil et plus souvent de teil: de là les nombreuses localités dites Le Theil ou mieux Le Teil, Le Teilleul (dim.), Tilly, Tillières. Malgré l'autorité de M. Le Prévost, on ne peut admettre son étym. de St-Martin-du-Tilleul, qui représenterait « un bois de tilleuls, » ni d'un autre Theil où il aurait vu « le dernier tilleul qui lui a donné son nom. » (Notes sur le départ. de l'Eure.)

FARAN. — Le goth. faran, aller, passer, a donné l'angl. fare et ferry, passage, et le v. f. fière, même sign. Ce mot subsiste dans la ville de la Fère, passage sur une grande rivière, et dans la Manche dans Fierville, ainsi que dans le port de la Fière, dans Fierville-les-Mines, appelé en 1056 Ferevilla. Il y a dans des chartes normandes G. de Fera, feodum de Fere.

FELS. — Le fr. falaise est l'all. fels, rocher. Il y a dans la Hague une falaise dite Guerfal et près de St-Lo, près de côteaux à pic, les falaises de Gourfaleur sur la Vire, litt. la fels ou falaise de la rivière ou du gord, c.-à-d. de la pêcherie.

FRISK. — Le fr. friche dérive de l'all. frisk, frais, terrain frais, nouveau, comme le l. novale: quelques champs, do-

maines et villages s'appellent la Friche, les Friches et même les Frèches. De là le fr. défricher.

GREIPAN. — Bien que l'onomat. gripper, saisir avec les griffes, soit très répandue, elle l'est surtout dans les langues du Nord : goth. greipan, anc. scand. gripa, holl. gripen. Par l'intercalation de m, il devient le fr. grimper, car grimper c'est s'accrocher avec les griffes. Sous ce chef se groupent un bon nombre de termes de lieu : gripet, dim. grippelet, chemin raide et escarpé, on dit aussi gripot. A Céaux il y a une montée rocailleuse dite les Gripets. C'est l'étym. longtemps cherchée de Le Gripon, paroisse annexée aux Chambres, dont l'église et le village sont au haut d'un gripet. On dit pop. des fripons qu'ils vont à la « foire de grippe. »

KERKE, église, entre dans Querqueville, Carquebut, pop. Querquebut (but est bosc, bois: Tournebut, Tornebosc). 

mets ce rad. aux origines germ. par suite de l'usage; mais un philologue allemand a démontré que cette forme kerke est le gr. χυριαχη, l'église maîtresse, principale, dont se rapproche davantage la forme anglo-saxonne, church, église. L'antiquité de la chapelle St-Germain, église première de Querqueville, que l'on croit mérovingienne, confirme l'étymologie par Kerke-Ville, comme les dunes expliquent celle de Dunkerque.

LAND et LOND. — Un mot d'antique origine est commu aux langues celt. et aux idiômes germ., c'est le lan, terre, en celtique et le land et lond des langues du Nord. L'espllanos doit être aussi de cette famille, car l'idée de terre vague, indivise, subsiste au fond de ces expressions et se détache bien dans le terme fr. lande. Quand il n'y a pas de l'final dans la prononciation, c'est le mot celtique; c'est le terme germain quand le d se fait sentir. Le lan réside au fond d'Alauna, aujourd'hui Alleaume, des Moitiers-d'Alonne, de Laune, qu'on écrit Laulne, dans les deux Celland où le d ne se pron. pas et que nous écririons Séelan, litt. la terre de la Sée (identique à l'île de Seeland, à la Zélande), comme sur le sol

breton dans Lamballe, la Lanna Pauli ou Lan-Pol, et dans un autre Lanna Pauli, le couvent qui est auj. St-Pol-de-Léon, dans Lannilis, litt. la terre de l'église. Près de Cherbourg, le granit du littoral est appelé Landemer, litt. lan de la mer, c.-à-d. terre, sol de la mer. Sur ce mot, nous avons à citer un passage des Zigzags de M. Jouan: « Une pointe maritime de Barfleur s'appelle Landemer; un havre de Gréville est dit Landemer; il y a le Landemer sur le raz des Bannes, près Cherbourg. » C'est ce que Wace appelait « la terre marine. »

Les formes du Nord sont nombreuses sur le sol normand. Pour la Manche, nous trouvens Aquilande, hybride latingerm., qui est le nom primitif d'Eglandes, litt. terre de l'eau; la Lande-d'Airou, sur la rivière d'Airou et mieux de Lerrou; St-Malo-de-la-Lande; le dim. Landelle, etc.

La forme lond est plus rare : elle est bien visible dans un nom de lieu près duquel j'écris ces notes, dans Ollonde, vallée et forteresse féodale baignées par la Grise : c'est bien hole-land, la terre creuse, basse, indiquée dans le nom de la Hollande. Dans l'arrondissement de Valognes, plusieurs domaines s'appellent la Londe, la Grande-Londe. Le prieuré d'Etoublon s'appelait primitivement Stublond et la foire d'Etoublon est encore une grande foire. V. l'art. POOL où Plon est décomposé en Pool-lond, la terre du marais. Cf. Chron. de Rob. de Gloucester où l'Angleterre est dite Engelond.

LAUBJA. — Le fr. loge, logis, ne peut sortir du l. locare, comme on a voulu l'en tirer; il n'y a qu'une étym. possible, c'est par le haut-allemand laubja, feuillée, litt. cabane de feuillage, l'état primitif de l'habitation. Dans la féodalité, logis, loge, au-dessous cependant du château, de la ferté, indiquait une demeure seigneuriale. Dans l'Avranchin, les paysans appellent encore logis le château de la paroisse ou la principale habitation: dans cette partie, il y a les Loges-sur-Brecey, les Loges-Marchis (litt. des frontières, des marches du Maine).

MAN, homme. - Aux langues du Nord appartient le n man, homme, que Tacite a latinisé en mannus dans les Ma des Germains. On le trouve dans plusieurs mots du pal normand, dans le bruman, l'homme de la bru, le fiancé, a passé en breton (breman, fiancé), dans le franc-breman portefaix des ports normands, dans l'ileman, l'insulaire; baleiniers des îles St-Marcouf s'appelaient Walmanni, hommes de la wale, en angl. whale, baleine. Au temps Wace on disait en Norm. esturman, pour marinier. Les existe dans plusieurs noms de lieu de la Manche : dans F. temanville, de Flotomannum, litt. l'homme de la flotte; d Fermanville, l'homme du passage, le passeur, de fère, p sage; dans Flamanville, l'homme de la Flandre, dans Mes Herman, l'homme maître seigneur, dans Mesnil-Villeman, ja Vineman, le vigneron, comme le Vinland en Amérique es pays de la vigne. Il y avait beaucoup d'hommes des Flank dans le pays de Cherbourg, puisque, outre Flamanvil nous trouvons la Chapelle-ès-Flamans à Tourlaville, le l quier des Flamans, le Port des Flamans. Le nom de l' manville a prévalu sur l'ancien nom de cette paroisse était St-Germain-de-Dirette, du fief de Dirette, qui s'est Direthami, un terme où l'on aperçoit le ham germanique L'art. suivant, avec quelques répétitions, complète celui-

MAN. — Ce mot du Nord, que Tacite a latinisé dans mannus des Mœurs des Germains, se rencontre souvent du la langue et sur le sol de la Manche. Dans son patois on trom bruman, l'homme de la bru, le flancé, breman, le porte dans les ports, l'ileman, l'homme des .îles (normandes); la man, litt. compatriote, est venu au peuple par le contact, service militaire, avec les Alsaciens. A commencer par nom de la race, Norman, ou North-man, homme du Nord, terme abonde dans la topographie normande: « Il se trom dans les communes d'Allemagne près Caen. Le sobriquet de « Allemands d'Almenèches » semble une allusion à l'origin

franque de cette localité, en latin Almanisca. Il y avait des Alains à Alençon. Flaman, l'homme de la Flandre, est resté dans Flamanville, près de Cherbourg : il y avait beaucoup de ces hommes dans ce quartier : vous trouvez à Tourlaville la Chapelle-ès-Fliamans, le Roquier des Fliamans, le Port des Fliamans. Le nom de Flamanville a prévalu sur l'ancien nom de la paroisse, St-Germain-de-Direth (Direthami, avec le ham germ.), du fief de Direth sur lequel elle était assise. Le port voisin, celui de Diélette, a conservé ce nom et a ainsi dénommé sa rivière. Le suffixe man se trouve encore dans le Mesnil-Herman (Her, maître), dans le Mesnil-Vineman (litt. le vigneron), dans Flottemanville, de flotteman, le marin. A la limite de la Manche est Osmanville : or les localités de ce nom représentent un nom commun dans les chartes irlandaises, Ostmanni, les hommes de l'Est, les envahisseurs des contrées celtiques, les Normands. Dans le livre de M. Worsaae, the Danes in England, on lit que les hommes du Nord, ou venus de l'Est, bâtirent près de Dublin une ville du nom d'Ostmantown, en latin villa Oustmannorum. » (Emprunté à notre Philol. topog. de la Norm.)

MARK, limite, a donné le fr. marche, dans le sens de frontière, et marquis, litt. gardien des marches. La Manche a la commune des Loges-Marchis, à la limite de sa frontière sur le Maine, litt. les loges-frontières. Quant au fr. marque, le même que le fr. marcher, étymol. récemment découverte, il vient du l. marcus, marteau, d'où en bas-l. marcare, faire une empreinte comme fait le marteau. A ce radical nous attacherions le norm. merque, marque, le Chêne-ès-Mers, litt. ès-merques, ou aux devises, près de Moutons. Il y a Marque, arrond. de Neufchâtel, au XIIIº siècle Marca.

MARSCH. — C'est d'une racine germ. que sort le fr. marais, du flamand maerasch, de l'all. marsch, en angl. marsh, parce que le l. mare ne peut rendre compte du v. f. maresc et du fr. marescage et du hainaut marache. Ces formes expliquent le nom communal Marchesieux, sur les marais Lozon, qui est la forme chuintée du v. f. marescageux. D'ap le Glossaire du centre, marchais est un marais. D'ailleurs, sel-M. Le Canu, le peuple, qui a presque toujours la traditione dit pas Marchésieux, mais Marcheus.

NOMS D'HOMME. - Les noms propres d'individus de Nord abondent tellement dans la Manche qu'il faut en conclure que l'occupation germanique et scandinave y a e très considérable, que les vainqueurs s'y sont attribué une grande part du sol et que, pour y avoir implanté leurs noms il a fallu que leur résidence fût de longue durée. Il semi hasardeux de vouloir sóparer les noms germaniques des nom scandinaves, à cause de la grande similitude des deux famillé de langues. Cependant nous soulignerons ces derniers, d'ailleurs peu nombreux, eu égard à leur invasion relativement plus faible, quand ils auront une forme et une origine évidemment appartenant à ce que nos ancêtres appelaient la dancité parleure. Le Livre noir, qui n'est pas sûr pour ses étymologies gies empruntées au latin, offre confiance, lorsqu'il nou donne des noms évidemment du Nord, que l'on ne pouvai guère inventer au XIIe siècle. Il nous en a conservé un grand nombre. Dans cette terminologie on voit apparaître les che francs et saxons, ces fidèles compagnons à qui Harold divis la Neustrie au cordeau, selon l'expression de Vincent d Beauvais: « Suis fidelibus terram funiculo divisit. » Ces di sions furent les paroisses.

AMFREVILLE renferme un nom scandinave rendu célèbi par Ansfroi-le-Danois; mais aussi son suffixe frid ou fri (la paix) que nous trouvons dans La Godefroy (paix de Diet appartient au vieil allemand.

ANCTEVILLE, offre le scand. Ansquetil, très commun dan la Manche comme nom d'homme; mais Anctoville dessidune forme germ., celle de Ansquetot, dont le suffixe tot signifiant habitation, présente avec le l. villa un pléonasme

Toutefois sa forme d'Anketilvilla, au Livre noir, fait pencher la balance du côté de l'origine scandinave.

Les deux ANGOVILLE sont bien la villa d'Ansgot et les deux Annoville offrent Arnold-villa, qui est visible dans la forme que le Livre noir donne à Anneville, c.-à-d. Arnovilla. Pour cette dernière localité et pour Montfarville, deux localités voisines, que les savants de village appelaient la Villades-Anes et le Mont de la farine, notre vieux maître, de Gerville, disait facétieusement qu'en effet il fallait bien des ânes pour porter la farine au moulin. M. Le Canu remarque que Anneville-en-Saire se disait Anslecvilla: Anslec, nom scandinave. Pour Aumeville c'est la villa de Anne qui est en basnorm. se prononce Aune. Cependant pour les Anneville et Annoville une étym. celtique est plus probable, c.-à-d. par le Anan gaulois, traduit par paludem dans le Glossaire de Endlicher.

APPEVILLE offre le nom assez commun de Appert, que pourrait réclamer une origine latine.

ARTÉGLISE, selon le Livre noir, Argetecclesia.

AUDERVILLE, préfixe inconnu, mais qui pourrait être la métathèse d'André. Pour Audouville, il dessine assez bien le nom propre très commun dans la Manche Hédou, dont la finale ulf est essentiellement germanique.

AUDOUVILLE, l'habitation de Hédou. V. l'art. précédent. AZEVILLE est bien voisin de Ozeville, au *Livre noir* représenté par Ozulphi-villa.

BAISANTS (St Jean des), jadis de Besans, d'après la monnaie de Byzance ou d'une famille de Baise.

BAUDRE et BAUDREVILLE renferment Baldrick (hardipuissant) d'où est sorti le nom propre Baudry.

BAUPTE, au Livre noir Balta, comme le canton situé vers les îles anglaises est dit le Bauptois, jadis doyenné, inscrit Balteis dans le Livre noir, litt. la mer étroite ou avec la forme scand., La Baltique. V. aux Origines scand., l'art. BALT.

BENOITVILLE parle de lui-même, mais appartient à la catégorie des noms latins.

BEUZEVILLE, litt. le village du bois, en v. f. bosc et bos. BLOUTIÈRE (La), litt. l'habitation de Blouet, dans les chartes, Bloieth.

BOISBENATRE, pour Bernard, boscus Bernardi.

BOURGUENOLLES: je ne puis expliquer ce burg qu'avec le nom propre Nolle ou Knolle, encore porté en Angleterre.

BOUTTEVILLE, étymologie inconnue, si ce mot n'est l'opposé de Chédeville, tête du village, de Chef du Pont, tête du pont, c.-à-d. l'extrémité du village. Cf. Kidecaus, chef de Caux.

BRECTOUVILLE suppose Brectulf, suffixe germ. *ulf*, loup ou secours: Bretteville semble renfermer le même élément; mais au *Livre noir* Brectouville est *Bretetot villa*.

BRILLEVAST; au Livre noir, c'est Beroldvast, litt. le vast (pays défriché), de Bérold, d'où le nom propre Bereult, usité à Avranches; mais Brillevast se résout mieux par un autre vieux nom qui est Brisilvast; voyez donc à l'art. Brogil une autre étym. de ce nom, c.-à-d. brogil-vast, le bois défriché.

CHAISE-BAUDOUIN (La), Casa Baldwini, de Baldwin, little hardi conquérant, et ce nom de Baudoin a formé nos nombreuses Baudonières; il se dessine bien dans le nom communal de Villebaudon.

CHALANDREY, étym. obscure : peut-être le char ou kaer d'André.

CHAPELLE-CÉCELIN, jadis Cenerin, pour le peuple Cernin, contraction de Serenus.

CHAPELLE-EN-JUGER, lisez Chapelle-Enjuger, du nom historique Enjuger, en l. *Ingelgerii*, rendu célèbre par un comte du Maine.

CHEVREVILLE et CHEVRY. V. Capra aux origines latines. CLITOURPS: ici est visible le thorp germ., village, ainsi que dans Cametours (village de la Combe ou Cambe), mais le préfixe se dessine au Livre noir, dans Klintorp, peut-être le village incliné, ce que signifient les Clinchamps. Il paraît que Clitourps s'est nommée Torgeville, litt. la villa de Turgis, nom scandinave.

COSQUEVILLE, habitation de Escoq, au Livre noir Escoquevilla; Eculleville, peut-être d'un nom Escul; mais Emondeville est bien, avec les Omonville, Osmundi villa, comme Montanel est la ville de Osmont-Anel.

CRASVILLE, CROSVILLE et GROSVILLE semblent être la même chose; or ce dernier est dit Gueroutvilla dans le Livre noir.

CRETTEVILLE, au Livre noir Quitrevilla: pour de Gerville l'étymologie de Quettreville, Quettetot, Quettehou, c'était le nom propre Quettier, avec un suffixe latin, villa, ou germ. tot, ou scand. hou (holm, île et presqu'île). Le même préfixe se montre dans Quitrevilla devenu Cretteville. On doit noter aussi que le Quettreville administratif est aussi Cretteville dans la bouche du peuple.

DIÉLETTE, nom de commune sur une rivière, est écrit Dirette dans le Livre noir, forme étrange, qui peut être une faute de copiste, au lieu de Divette, litt. la petite dive ou rivière.

DIGOSVILLE: le nom propre d'homme Diguet, Digard est commun dans la Manche. Digulleville semble aussi renfermer un nom d'homme.

DOMJEAN, litt. seigneur Jean et non domus Joannis.

ECTOT (La haye d'), du nom propre all. Eck.

ECULLEVILLE: nous l'avons interprété par le dim. aiguelle, petite eau: en norm. anguille se dit angulle.

ENGLESQUEVILLE, au Livre noir Engleberti villa; des deux Englesqueville, l'un s'appelle Englesqueville-Lestre, qui est sur un estre ou estuaire, et l'autre est Englesqueville-Les Bras longs, d'un nom de seigneur. Le nom scand. Anslech rendrait mieux compte de l'étym. que Englebert.

EQUEURDREVILLE, dans le dotalitium d'Adèle, Scheldrevilla, nom de physionomie nordaise; l'on remarque ici la prononciation saxonne de el en eu.

EROUDEVILLE: ici se détache bien le nom scandinave par excellence, Harold, francisé en Arou: le nom de famille de Voltaire en est le diminutif. L'auteur de la vie de Charles XII avait-il du sang scandinave?

ETIENVILLE dessine bien le nom greco-latin de Stephane ou Estienne.

FERMANVILLE: malgré l'apparence du man, homme, des langues du Nord, nous avons peut-être ici le lat. Firminus, un nom très commun; mais le man existe bien dans Flamanville, litt. la ville des Flamands. Les hommes de Flandre ont abordé sur le littoral de cette commune, non loin duquel sont l'île aux Flamands, le fort des Flamands, la roche aux Flamands. V. TOURLAVILLE. L'Allemand of Lalmand est un nom propre très commun dans la Manche, comme dans l'Avranchin Lilman, litt. l'homme des îles (normandes) et le nom de Des-îles a la même origine. Les deux Flottemanville sign. la villa de Flotteman, l'homme de la flotte. Un autre nom en man est un substantif commun dans la Manche: c'est le bruman, litt. l'homme de la bru (en isl. brud), l'époux, le jour de ses noces. Consultez l'art. MAN.

FOUCARVILLE semble renfermer le car ou caer celtique, qui est le préfixe de Carville; mais il y a plutôt ici Foucart, nom d'homme.

GEFFOSSE, au Livre noir Ginefossa; mais on trouve aussi Gervoldi fossa, étymologie peu probable.

GODEFROY (La), litt. gott-frida, la paix de Dieu; pour le peuple La Godefrey, litt. la villa de l'homme dit Godefrey. GOHANNIERE (La), litt. habitation de Gohan ou Johan.

GONFILEVILLE: le nom de Conefrey est assez usité dans la Manche; Godefrey et Conefrey pourraient bien être le même mot. GONNEVILLE, étymologie inconnue, à moins que ce ne soit la ville de Gonulf, nom encore porté dans la Manche.

GOUBERTVILLE, l'habitation de Goubert, mot dont le suffixe, très commun, sign. brillant; c'est le bright anglais. Gourbesville est la métathèse du précédent.

GRATOT, dans le Livre noir appelé Girardtot.

GRIMESNIL: mesnil étant presque toujours avec un nom d'homme, la présomption est qu'ici le préfixe est un nom propre, celui qui a été illustré par les savants philologues allemands, les frères Grimm.

GROSVILLE est, au Livre noir, Gueroutvilla.

GUÉHEBERT, passage sur la Vire, jette nettement son étymologie. Il en est de même de Guilberville.

GUISLAIN (Le) semble offrir le nom propre Wilhem ou William prononcé à la normande : car William est une forme norm. Wace dit : « William Patric de la Lande » (d'Airou) dans l'énumération des guerriers norm. à la bataille d'Hastings. Le prén. James pour Jacques était aussi norm. bien avant la Conquête, témoin St James de Beuvron.

HAINNEVILLE, probablement nom d'homme, le nom illustré par le poète allemand Henri Heyne et par Heyne, l'éditeur de Virgile.

HAM (Le): les ham, d'où le fr. hameau, ne se trouvent que sur les côtes, visitées par les Normands, celles de la Normandie et de la Picardie. Le diminutif est hamelet, assez commun dans la Manche et illustré par le Danois Hamlet, dans Shakespeare. Hamelin, nom communal, est son synonyme. Pour Hambye, il y a deux éléments scandinaves, hom, village, et by, habitation. Cette finale couvre le sol des contrées scandinaves: l'invasion danoise l'a répandue sur le sol anglais. Il y a la Hougue-bye à Jersey; c'est une hauteur au centre de l'île, ancienne forteresse, litt. l'habitation de la hougue. Hémevez, mot hybride, le vé (vadum) ou gué du hameau: ici se dessine la forme germ. heim. Pour Hambie,

l'étym. celtique par ambe, rivière, du Glossaire gaulois de Endlicher, n'est pas possible, à cause de l'aspiration et de la finale. L'angl. aussi a by, bye, village, bourg; Daniel Huet assimile, mais à tort, notre Querquebut (bois de l'église) au Kerkeby (village de l'église) près de Copenhague. Du reste hem est plus germ., et ham, plus scandinave. V. HAM. aux Orig. scand.

HARDINVAST, litt. le vast ou gast de Harding ou Harting : aj. Martinvast.

HAYE-D'ECTOT (La), finale germ. tot, village, litt. le bois d'Ectot, de Eck, nom d'homme. Pour les Hayes, V. orig. scand.

HAYE-PAINEL (La), qu'on écrit sans raison étymologique la Haye-Pesnel, est la fondation de l'illustre famille Paganel, qui a aussi fondé une ville en Angleterre, Newport-Paganel. Mais nous avons ici un nom latin, Paganellus, le petit paysan ou païen; Harold n'avait pas que des Scandinaves dans ses bandes, ruisque Vincent de Beauvais nomme Paganel au nombre de ses principaux chefs: « Rollo præsides sui exercitus constituit, charos et fideles Haroldum Carbonnel, Bardeslandum Malherbe et Heroldum Paynel. » Voilà trois Latins, capitaines d'un Viking, ayant reçu des prénoms scandinaves.

HÉBÉCREVON, au Livre noir, terra Herberti Chevronis.

HELLEVILLE, au Livre nour, est Hetredvilla et Hegelvilla, deux noms german., le dernier illustré par le philosophe Hegel.

HERENGUERVILLE, où un nom propre du Nord est évident : de même pour Lamberville.

HERQUEVILLE, étym. inconnue, prob. nom propre.

HIESVILLE, HOUESVILLE, ainsi que HYENVILLE et LIESVILLE, ont beaucoup de ressemblance; radical inconnu. HOUTTEVILLE, au Livre noir, c'est Hulti villa.

HUBERVILLE et HUDIMESNIL, noms d'homme, Hubert et Eudes : en effet on trouve Heudi-mesnilum au Livre noir.

HUSSON, dans le Livre noir, eccl. de Huxo: or Husson, forme de Hugues, est un nom propre encore existant.

JUGANVILLE: il y a des familles Jugan dans l'Avranchin, sur le littoral.

LINGEARD, jadis Lainge-hard, dit M. Le Canu: la finale hard appartient aux langues germaniques.

LINGREVILLE semble offrir Linger. Il y a Lingrehou à Pierrepont et Linverville offre le même radical par l'échange du v et du g.

MAGNEVILLE, mais pour le peuple c'est Mandeville; aussi la leçon de magna villa est douteuse.

MESNIL : avec les nombreux Mesnils de la Manche se déroule une longue procession de noms propres, la plupart des races nordaises, que nous citerons isolés de leur préfixe, avec une rapide étymologie : Adelée (ethel, illustre); il faut rapprocher de ce nom St-Sauveur-Lendelin, « eccl. quæ dicitur fuisse Adelina. » (Livre noir); Amand (Armand ou Herman, l'homme guerrier); Amey, inconnu; Angot (got, Dieu); Aubert (all-bert, tout brillant); Boeufs (beuf, habitation); Bonant, au Livre noir Bornenc, inconnu; Drey, forme prob. de Drogon, du moins Dragey se rencontre latinisé en mesnilum Drogonis; Garnier (warner, protecteur); Gilbert; Herman (l'homme guerrier); Hue (hugue, hog, élevé); Ozenne, inconnu; Rainfrey (frida, paix); Raoult (Radulf, conseil-secours); Rogues, une forme de Roger (Ruodgar, conseillergardien); Thébault (Theobald, très hardi); Tove, inconnu; Véneron (au Livre noir Genelon, inconnu, à moins que ce ne soit le v. f. Ganelon, traître); Vigot (sans doute Vigor, comme St-Vigor, vocable latin); Villeman (au Livre noir Vineman, l'homme de la vigne) : les Scandinaves ont dénommé en Amérique le Vinland (la terre de la vigne); Bus, dans Mesnilbus (le même que bœuf, habitation); Mesnillard (le), au Livre noir mesnilum Oilardi, où l'on reconnaît le hard, fort, des langues du Nord. Dans l'Avranchin, mesnil s'abrége en

mès, comme il devient mas dans le midi de la France. C'est un mès qui compose le nom de Maidrey, forme pop. de Moidrey, et drey est la contr. de Dragey ou Drogon. V. Drey ci-dessus.

MEURDRAQUIÈRE (La): on connaît le Murdac qui l'a dénommée: étym. inconnue pour ce nom d'homme.

MONT: dans la Manche ce mot, presque toujours préfixe, est suivi d'un nom d'homme; par exemple : Montabot, au Livre noir Mont Abol, mais Montanel est a ecclesia Osmundi Anel » (Anel, d'asinellus); Montchaton, avec son camp romain, est inscrit au Livre noir mons Catonis et Monthuchon mons Hugonis; Montfarville n'a de mont que dans l'orthographe actuelle, car le Livre noir inscrit Morfarville; or Morfar est un nom scandinave; Montgardon, Montgauthier, Montpinchon laissent voir leur nom propre; Montrabot est de monte Rambout au Livre noir; Montsurvent ne peut être mons supra ventum: au moyen-âge, Montsourvent c'est-à-dire au-dessous du vent, d'après son site au bord de la lande de Lessay; Montviron renferme prob. un nom propre. Pour la Mouche. que le peuple dit la Monche, malgré sa forme latine constante, de musca, c'est une forme du v. f. moncel, monchel, monceau, butte; le fr. a des formes voisines, moche, paquet, monceau de soie; le patois norm. offre moche, paquet de vers (pêcher à la), moche de beurre, beurre en pain, en masse. Le pléonasme est visible dans le nom celto-latin de Montbray, issu de sa haute colline des Bruyères.

Le Mantala, Mantalum des Itinéraires romains, n'a sans doute qu'un léger rapport de forme avec le l. mons; nous ne le citons que comme nom commun à sens inconnu, prob. village, puisque le Petromentalum, d'un Itinéraire romain est le Petroviaco d'un autre. Cf. Mantala et Mantailles.

NACQUEVILLE renferme peut-être le nom propre de Naquet.

NÉGREVILLE offre de prime-abord Niger ou Nigel, qui

est scandinave, mais le *Livre noir* donne *Esnegervilla* où Esneger présente un nom de physionomie septentrionale.

NEHOU; cette île des marais est bien un holm scandinave, qui se prononçait houlm et qui est partout le hou dans la Manche; aussi c'est à tort que le Livre noir écrit Nigelli humus: il a omis le l., la lettre caractéristique. Pour Nigel, devenu Néel, c'est la forme ancienne scandinave pour Nicolas, auj. Nial. Aussi est-il écrit Néauhou dans le Roman de Rou. La commune de Néville offre le même radical, d'autant plus qu'elle est Néeville dans le Livre noir. Pour Nicorps, dit Nidus corvi dans le Livre noir, on peut dire qu'en philologie, comme en tout, les petites causes ne produisent pas de grands effets: je crois qu'il faut lire Nitorps, c.-à-d. le thorp de Nial, ou Nicolas. Dans Lihou, l'ancien nom du roc de Granville, une presqu'île, un holm, nous avons une forme romane, comme dans Li rois, le roi : Or, le nom de Lirois est commun dans l'Avranchin, ainsi que Libois (le bois). Ch Lihou à Guernesey.

OCTEVILLE, pour Otteville, la villa d'Otto ou d'Othon, surnofinmée La Venelle, mais lisez !'Avenel, du nom de son seigneur.

OMONVILLE, litt. la ville d'Osmond, du germ. mund, pur. Nous trouvons ce nom d'Osmond dans Montanel, eccl. Osmundi Asnel. Il y a deux Omontville dans la Manche. Omontville-la-Petite, jadis la Lucas, et Omontville-la-Rogue, suffixe que M. Le Canu rattache à la famille Rogues. Une paroisse abolie, annexée à Denneville, était Omontville-la-Foliot.

OZEVILLE, au Livre noir, Ozulphi villa.

PICAUVILLE, litt. la ville de Picault; Pierreville, de Pierre.

PONT: le suffixe ou le préfixe de Pont est presque toujours un nom d'homme, celui du donateur ou du constructeur: Pontaubault, Albold (tout hardi); Ponthébert (herr-bert,
seigneur brillant); Pont-l'Abbé; Pontorson, de Orson, nom
célèbre dans les poèmes du moyen-âge; Ponts, au pluriel, il

y en a deux dans le village. Pierrepont est-il *Petri pons* ou *pons lapideus?* Le premier sens est le plus vraisemblable, d'après l'analogie.

POUPPEVILLE, ancien nom de Ste-Marie-du-Mont.

PRETOT: le tot germ. étant presque toujours accompagné d'un nom d'homme, on doit en voir un dans le préfixe. Les tot dominent dans le nord de la Manche.

QUETTEHOU: pour cette localité nous avons un vieux texte qui conserve le holm primitif: « In Chetehulmo unum molendinum. » Quand la tradition fut oubliée, on le latinisa faussement en humus. Cf. le vieux texte « insula de Ketehou.»

QUIBOU: ici le holm, dans les marais de cette commune, n'est pas douteux; l'analogie indique un nom d'homme dans le préfixe. Le peuple, en disant Quibehou, garde la tradition QUINÉVILLE, litt. l'habitation de Quinet.

RAIDS: raiz, rivière, est scandinave, d'après M. Le Cam, 11° vol, de son Hist. de Coutances et d'Avranches.

RAUVILLE, litt. la ville de Raoul, contr. de Radulf, au Livre noir Radulphi villa.

RAVENOVILLE, litt. habitation de Rachinald? mais Renouville est celle de Regnoulf.

RÉGNÉVILLE semble tout d'abord être la villa de Regnier, mais c'est la Reginea de l'It. d'Antonin, à quatorze lieues gauloises de Fanum Martis ou S. Pair : Reginea est devenue naturellement Regnea, et la mode a ajouté ville.

RETOVILLE, au Livre noir Rethoville : le nom de Rétou, commun dans la Manche.

ROUXEVILLE, litt. ville de Rouxel, nom latin, russus, roux SAINTS: les Saints germaniques sont: St Amand; St Ebremond; St Floxel?; St Fromont, S. Fromundus sur l'autel du Ham; St Germain; St Léger, Leodegar; St Lo, Laudus; St Marcouf, Marculf; St Martin-le-Gréard, pour le Gérard; St Ovin, Audoen ou Audwin (hardi conquérant); St Rémy, Remigius; St Romphaire; St Waast, Vedastus. Pas de noms

décidément scandinaves. Les Scandinaves ont-ils fourni des Saints? Dans la Manche, il y a quelques saints celtiques; mais le plus grand nombre est composé de saints hébraïques et latins, et parmi ceux-ci quelques-uns avec des noms grecs. Nous citerons les plus altérés: Ste Eugienne (Eugénie), St Gilles (Egidius), St James (Jacobus), St Jores (Georges) St Pair et St Pois (Paternus), St Planchers (Pancratius), St Senier (Senator).

SEBEVILLE, litt. ville de Sébert, au premier coup d'œil, mais une étym. celtique est plus probable d'après le Sidolo-cum (lisez Sido-locum) de l'It. d'Antonin, auj. Saulieu, et Sido a pu devenir aussi Sideville et Siouville : ces trois communes sont de la Manche.

SENOVILLE, nom propre inconnu; Sideville, id.; Siouville, id.; Sortosville, id.; Sottevast, id.; Surtainville, pour le peuple, Sourtainville, id.; Sotteville et Sottevast renferment le nom propre Estot, l'ancêtre des Estouteville; or dans les langues du Nord Stot, Stout, sign. le grand, le fort. Cependant pour le second et le traisième de ces noms, V. SIDE-VILLE.

TEURTHÉVILLE: de Tortil, contr. du nom commun chez les Scandinaves, Thorketil (chaudière de *Thor*, dieu de la guerre), d'où à plus forte raison Turqueville. Du reste Teurthéville est inscrit *Torketi villa* dans le *Livre noir*.

THEVILLE: au Livre noir, Thedisvilla, pour Theod-villa (theod, peuple, beaucoup), d'où Théod-bert, très brillant, d'où Theodebertiacum, localité mérovingienne, aujourd'hui Thiversey.

TOCQUEVILLE, sur la rivière qui forme la mare de Gatteville. La Touque est une rivière normande.

TORGEVILLE, ou Torgis villa: c'est l'ancien nom de St Jean de la Rivière: Cf. Torgis-thorp, le vieux nom de Clitourps. Turgis, nom propre scandinave.

TOUCHET (N.-D.-de) représente le v. f. touche, touchet,

bouquet d'arbres: ce fut dans l'origine un oratoire près d'une petite futaie. Nous avons des Lantouche dans l'Avranchin, litt. lan, terre, celt. et touche, et Balan, en bret. baz, bas.

TOURLAVILLE, au Livre noir, Torlac villa; sur son littoral: la chapelle des Flamands, le rocher dés Flamands, le fort des Flamands; non loin est la commune de Flamanville.

TOURVILLE, pléonasme, torp et tourp, village, dont up des seigneurs fut Estout, l'ancêtre des Estouteville; mais une étym. celtique est plus probable, par ce mot universel de dor et thor, entrée; or Doro est trad. par ostium, dans le Gloss. de Endlicher, et les Tourville sont à l'embouchure l'un de la Sinope, l'autre de la Sienne.

TRÉAUVILLE, où l'on peut voir *Turoldi villa*; or Turold, devenu Théroulde, est commun dans la Manche: c'est le nom très probable de l'auteur du *Roland*, dont nous avons essayé de faire un poème normand, dans un numéro de l'année 1880 du *Bull. des Antiq. de Norm*.

TRIBEHOU, le holm de Trubert, ou de Tribaold, nom d'ailleurs écrit au Livre noir, Tribo-hou.

TURQUEVILLE, jadis Esturqueville et aussi Torketil villa, or Torquetil est scandinave.

URVILLE-HAGUE: cette caractéristique est essentiellement scandinave: les hogues, hougues, hagues, hoguelles sont sur toutes les côtes de la Manche des places visitées on habitées par les Normands.

VALCANVILLE, renferme-t-il un nom propre? Il y a ici le pléonasme, d'ailleurs commun, du l. val et du celt. cambe, vallée, qui est la racine de Canville, cette localité sur la grande cambe que baigne La Grise. Ainsi Valcanville représenterait un terme latin greffé sur un synonyme celtique : la ville du val de la cambe.

VAROUVILLE, étymologie douteuse, mais varou représente bien le war-ulf, l'homme-loup, dont le fr. a fait le

pléonasme loup-garou; en norm. le loup-garou se dit sans pléonasme le varou, un de ces mille exemples où le peuple se montre le fidèle gardien des origines.

VAUDRIMESNIL, le mesnil de Baudry, ou Baldrick (hardipuissant).

VIDECOSVILLE, de prime-abord offre le v. f. Witcoq, en angl. Woodcoq, la bécasse; un nom propre est plus croyable; mais le nom de l'oiseau a pu s'appliquer à un individu : il y a des familles Videcoq à Granville, et dans Le Bec (Eure) il y a la vallée de Witecoc, ainsi désignée dans un acte de 1284.

VILLEBAUDON, seul nom de la Manche où ville précède un nom d'homme : c'est villa Baldwini, et Baudon est une variante de Baudoin, dénommant les villages dits La Baudonière.

VILLECHIEN: M. Le Canu cite un Renard Le Chien dans une charte de Savigny, à la date de 1179.

VRASVILLE, dans le Livre noir, Everardi villa (Everard, toujours-hardi): de même Vretot, le tot, habitation, d'Everard; mais sa forme d'Auvritot, au Livre noir, en fait l'habitation de Auvray, qui égale Aubrey, qui égale Aldrick (wald, fort, et rik, puissant).

YVETOT, habitation de Yves, mais ce dernier nom est celtique; c'est la contraction de *Ingwar*, litt. le guerrier de l'if, à l'arc d'if. V. l'Introd. de notre *Gloss. étym. des noms propres*. Communs dans le nord de la Manche, les tot sent inconnus dans le sud.

Après cette liste alphabétique de noms propres germaniques, il convient de citer un terme qui entre dans la composition de plusieurs noms propres de cette nationalité: c'est en germain le synonyme d'Homère en grec, le mot gisil, témoin, qui existe sur plusieurs points de la Normandie: dans St Wandrille, primit. Wandresigilus, litt. le témoin errant (all. wandern, errer, angl. wander, id.), un nom qui convient

bien à un missionnaire, à un évêque itinérant. On rencontre Fredgisile, litt. témoin, gage de paix, et Gislebert est l'illustre témoin. Le gisil prédomine dans la période mérovingienne : aussi M. de Longperrier appelle le nom de lieu Domigisilo un excellent nom mérovingien. Cette finale se retrouve sous la forme euil : Casseneuil (Lot) est l'ancien Cassinogilo.

POOL, marais, le congénère du 1. palus, très visible dans les noms anglais comme dans le port de Pool, dans la viffe de Liverpool, s'est un peu modifié dans la Manche et ses environs, où cependant son dim. Poulet reste pur; il prend les formes de Pole, Pollet, Poilley, toutes localités marécageuses. Aux frontières bretonnes nous trouvons aussi St-Marc-en-Poulet, sur la mare de St-Coulman, et ce nom rappelle sa forme de Poelet dans le Rom. du Mont St-Michel. A Dieme il y a le faubourg maritime le Pollet. Mais dans l'Avranchia le mot a une tout autre forme, c'est Pollon, dissimulé sous des formes modernes, car le Plemb, bizarre orthographe, d'un marécage de Sacey, est Polom et Polomb dans le Cartul. du Mont St-Michel, ce qui nous donne l'étym. de la commune de Plomb. Ici l'addition du b ne se justifie pas mienx que d dans Taillepied, Tirepied. Ce Plon est un mot composé de Pol-lond, la terre du pool ou marais, sens justifié aussi par le terrain movillé de la hourgade de Plomb.

RAUS. — Le fr. roseau, en v. f. rosel, est en normand ros ou raus, exactement l'allemand raus, d'où l'angl. rush; dans l'Avranchin on dit rauche, voisin de l'anglais et ce mot s'applique non-seulement au roseau, mais à toutes les laiches des marais et nous conduit au fr. ruche, objet fait de roseaux. Ces termes donnent la clef de nos nombreux Rosels, Rosières, Roseraies, dans lesquels des savants, avant l'essor de la philologie, voyaient des plants de roses. Or ils indiquent toujours des localités marécageuses. Il y a le beau domaine du Rosel à Jersey; il y a la commune du Rosel dans la Manche

1 11 - man is the first of the same

Ξ

=

Aussi, dans un temps où la tradition du mot n'était pas perdue, les seigneurs de cette dernière paroisse portaient « d'argent à trois roseaux de sable. »

SALA, vieil all., maison, demeure, d'où le fr. Salle. Dans les temps anciens, mérovingiens, la Salle était une résidence seigneuriale: M. Quicherat la définit l'habitation d'apparat d'un seigneur barbare. Il y a dans la Manche Cerisy-la-Salle; de vieux châteaux dans l'Avranchin s'appellent la Salle.

STOW. — L'anglo-saxon stow, place, commun en Angleterre, a-t-il pénétré dans notre province? Nous nous ne connaissons guère qu'un nom qui s'en rapproche, c'est Etouvy, jadis Estouvy, sur la Vire, nom où la finale annonce le vicus, commun dans la période mérovingienne.

THAL, vallée, ne se rencontre, je crois, dans la Manche, que dans Taillepied ou Thal-pié, litt. hauteur de la vallée: c'est un soulèvement conique très élevé au-dessus de vastes marais; mais il existe dans son voisinage, dans les deux Thal-vande, près de Vire. En Haute-Normandie, il n'y a guère que Darnetal, appelé Danestal (vallée des Danois) dans la Nova. Norm. chronica, p. 33, et Etretat, jadis Oistretal, la vallée de l'estuaire. Dans Etal-londe il y a l'érenthèse de e, litt. la terre de la vallée. Toutefois la forme scandinave dal, identique à l'angl. dale, est prédominante en Normandie. V. Dal.

TOT, habitation, en vieil all., est très répandu dans la Manche, comme suffixe d'un nom d'homme, principalement dans la partie nord. Si dans la période celtique, c'est la nature qui dénomme le sol, c'est l'homme, le propriétaire dans l'époque germanique: aussi le nom associé à tot est-il un nom d'individu. Est-il besoin de citer Gratot, Garnetot, Yvetot, Vretot? On y reconnaît sans peine Girard ou Gréard, Garnier, Yves, Everard. M. Cochet prétend que le tot saxon ne se rencontre jamais dans une vallée. Cela se comprend, le chef se portait naturellement sur une hauteur. Dans le département de l'Eure, c'est la forme tuit qui domine et qui

est préfixe, comme dans Tuit-Anger, Tuit-Hébert; mais ce tuit ressemble à l'isl. thwaite que M. Warsaae interprète par « pièce de terre isolée. » Cette forme scandinave prédominante dans l'Eure donne à croire à une occupation considérable des Danois qui, pénétrant dans les pays par « les routes qui marchent, » suivaient le cours de la Seine et de l'Eure.

VARJAN: c'est à un radical germanique que se rattache toute la famille fr. de gare, garir, guérir, garantir et garenne, mots qui tous ont le sens général de défendre, de repousser. Aussi viennent-ils du goth varjan et de l'all. wheren, défendre. Le fr. garenne et varenne sign. lieu défendu, protégé. Il entre dans la composition de Varenguebec, pays de bois, de garennes, litt. le ruisseau de la garenne. Le terme de Varende n'est pas très rare: il y a le bois de Varende à Haineville; le bois de Varende à Querqueville. Il n'est pas impossible que le nom communal si étrange de la Baleine se résolve en la Varenne, d'après la transmutation fréquente de v en la comme dans le fr. berbis et brébis, issu du l. berbix, dans bariolé, de variolus, dans courbe, de curvus.

WELL: en H<sup>10</sup> Norm. et en Picardie, veule et vieille sign. trombe, ouragan. Y a-t-il autre chose qu'un rapport de forme avec ce mot et l'angl. well, puits, source? Toujous est-il qu'il compose des noms de lieu sur des rivières: Elbeuf se disait autrefois Vellebuef; à Dieppe veules désigne un terrain bas et inondé et il se disait Vellæ, vers 1150. Il y a Cresseveules dans le canton de Dives, et dans la Manche il y a la commune de Vesly, qui est Vellei dans le Livre noir, et près de Valognes le Pont à la vieille sur la rivière de Gloire, sur un sol marécageux.

## ORIGINES SCANDINAVES

La dernière invasion sur le sol de la France fut de beaucoup la moins considérable. Après deux ou trois générations des ducs de Normandie, les Northmans, n'ayant pas amené de femmes, avaient oublié la danesche parleure. Mais avant leur établissement régulier et définitif, ils avaient, pendant plusieurs siècles visité nos côtes, remonté nos fleuves, avaient formé des camps sur le littoral, dont le plus considérable existe encore avec son fossé et son nom de Hague-dike, qui faisait de cette extrémité une île, renfermant aujourd'hui une dizaine de paroisses. Aussi cette Hague a pu être appelée la Scandinavie normande. Elle y subsiste dans la race, dans la terminologie des détails du rivage, dans le patois, dans les noms propres. Nous avons essayé d'en donner les preuves dans les Origines scandinaves de notre Glossaire du normand, de l'anglais, etc., dans notre Normandie scandinave, dans une étude sur les noms propres northmans, lue à la Sorbonne et déposée dans les mémoires de la Société du Cotentin et dans notre Néréide normande. Pour faire ce chapitre, nous nous n'avons eu qu'à nous copier en rectifiant certaines étymologies et en y ajoutant de nouveaux éléments.

BALI, hauteur. — Comme le burg, le berg des Germains, le bali scand. a passé du sens de hauteur à celui de l'habitation qui la couronne, forteresse élevée. Le baile scand. et germanique, qui a succédé au castellum romain, indique une enceinte fortifiée sur une hauteur. Il y a près du domaine de la Motte à St-Samson-de-Bon-Fossé, une enceinte des hommes

du Nord encore existante, un baile, ce bonum foesatum qui donne leur suffixe à quatre communes qui l'entourent. De la le fr. bailli, litt, chef du baile : le dim, bailleul, balliolum, est le suffixe de St-Cyr-du-Bailleul : ce bailleul existe encore déterminé par sa motte et ses fossés, avec une antique chapelle auprès; c'est aussi un dim. qu'il faut voir dans Beslon, qui devrait s'écrire Bailon. Le ballium existe dans Portbail, que désigne ainsi l'acte de 1026 en faveur de la princesse Adèle: « Abbatiam quæ appellatur Portbail super aquam Jorfluctum. » Ce jor qui désigne la Grise, qui forme le havre, est une altération du gor ou gour celt., la rivière, resté dans la paroisse qui est sur son estuaire, Gouey, pour Gouré : en face, à Jersey est aussi le port de Goré. Il y a le village de Ger au-dessus d'une vallée où passe un fort cours d'eau. Quant au ballium, il y a à Porbail le village du Baile. Nous venous de découvrir un autre baile en visitant le château d'Olond: c'est le petit camp avancé inaccessible de trois côtés occupa par un jardin et un petit bois. Pour Beslon, lisez Bailon, la petit baile. D'après l'idée d'enceinte on comprend que baile ait été appliqué à des cours maisonnées et fermées, comme à Valognes le Baile-Pinaud.

De l'isl. bali, monticule, est dérivée l'enceinte fortifiée, par ce que c'était sur les hauteurs que se faisaient les forteresses: le boel, scandinave, semble être le même mot avec le seus restreint de parties closes, d'un terrain, enclos : « Tota villa redigitur in portiones quas lingua materna vulgariter Boel appellant. (Sueno, Leges Scaniæ.) Aussi le nom de boel est assez commun en Normandie, spéc. dans Long-boel. En Haute-Normandie on dit le pluriel Baux, comme les Baux de Breteuil.

BALT, ceinture, en scandinave, belt, en angl., a donné le fr. bauldrier, baudrier. Il semble être l'origine de Baltique (mer), comme formant une ceinture autour des contrées scandinaves. Ce pourrait être l'étymologie de Baupte, jadis Balta et du doyenné du Bauptois, appelé « Baltesium, pagus qui dicitur Balteis. » (Acte de 1027.) Or ce canton eu pagus, qui était un doyenné archidiaconé, est situé sur le bras de mer, appelé passage de la déroute entre la côte ouest de la Manche et Chausey-Jersey, et la chaîne des Ecréhous. Cet archidiaconé du Bauptois était une longue bande littorale qui allait de Bricquebec à Lessay.

BROGIL. — Diez voit dans ce suffixe il un élément germ. uni à un radical gaulois. Sans doute brog, champ, latinisé en broga par le scholiaste de Juvénal, est déclaré par lui d'origine gauloise, mais il s'est naturellement développé dans le bas-latin en brogilus, d'où le fr. breuil, et les nombreuses localités Le Breuil; de là encore l'it. broglio, d'où nous est venu le verbe embrouiller. On ne comprend pas dès lors que Gaidoz (Rev. archéol. 1868) ait détaché de ce mot un suffixe ogilus « qui se rencontre, dit-il, dans un grand nombre de noms de lieu des pays celtiques du continent. » Le gaulois brog, champ, reste dans l'irl. brogue, patois, litt. langage des champs. Le nom communal Brillevast, autrefois Brisilvast, se résout bien en brogil-vast, le bois défriché.

BUD. — Le danois bud, village, prononcé Beu, le son u par sa difficulté étant inconnu en angl. et rare dans le patois norm. est devenu Beu, singulièrement orthographié beuf, comme dans le Mesnil-Bœufs de la Manche et le long de la Seine où l'influence scandinave est assez marquée, comme dans Quillebeuf, Elbeuf. Il y a aussi près de Barfleur un rocher nommé Quillebeuf. Toutefois le peuple dit Quillebeu, Elbeu, Mesnil-beu. La forme primitive n'est pas altérée dans ces noms de la Manche, Mesnibus, Carquebut, Tournebut. Toutefois ce dernier, qui est Tournebusc au Livre noir, peut bien renfermer bosc, bois. Une variante du bud dans les pays scandinaves ou occupés par les Scandinaves, comme l'Angleterre, se présente en by, habitation, et le fameux good-bye des Anglais est un souhait très caractéristique d'une nation

qui a le culte du logis et l'équivalent de good-home, ben logis, le sanctuaire des Pénates, de la liberté et du bien-être. Le Danemark et l'Angleterre sont semés de localités en by, Digby, Derby, etc., et il y a en Suède un Colomby, identique en forme au Colomby de la Manche, et un Kirkby, village de l'église, identique à notre Querquebut et à notre Querqueville. C'est ici le cas de dire que c'est un Normand, Daniel Huet, l'évêque d'Avranches, qui a trouvé l'élément scandinave dans la topog. de notre province. Toutefois le Colomby de la Manche nous semble avoir une autre origine et offrir la finale celt. ey et y. Nous verrions dans ce mot le « Canabiacum in pago Constantino », donné par Charles-le-Chauve en 874, à Laudran, évêque de Nantes, d'autant plus que Colomby est contigu à une enclave, appeide du nom significatif de Lieusaint.

DAL. — Le dal isl., signifiant vallée, le même que l'angl dale, donne au fr. dalle, primit. pierre qui sert de canal, et dallot, canal; mais en topog. il ne se rencontre pas dans la Manche, croyons-nous. Il est commun en Haute-Normandie, comme dans Dieppedale, litt. profonde vallée; Becdal, val du ruisseau; Bruquedale, val du gué ou du pont; Cudale, vis-à-vis d'Honfleur; Oudale (decimas salinarum de Hulvedala); Crodale, arrondissement de Neufchâtel. Il y a encore les pléonasmes Vallées des Grandes Dales, en Saussetot, le vallon des Petites Dales, arrondissement d'Yvelot, où l'on a trouvé un cimetière franc. Cet article se complète par le suivant.

DAL. — Le dal isl., congénère du thal germ. et du l. val, vallis, signifiant vallée, ne se trouve qu'en Normandie, dans les noms propres de lieu: Dieppedale (profonde vallée); Becdale (val du ruisseau); Bruquedale (val du ruisseau), le brook anglais; Darnetal, jadis Darnedal (vallée qui divise); Gudale, Crodale. Il y a les Petites Dales à St-Martin-des-Bruneaux. A Valognes, le Dalot est un petit val près de la ville.

DICK, fossé, d'où le fr. digue, est très commun sur les côtes de la Manche et annonce des établissements, des camps normands. Il y a spéc. à Carentan le Haut-Dick; à Vains, près d'Avranches, le retranchement encore existant encore en partie, le Dick ou fossé du diable, et surtout dans la Hague la grande levée de terre, le Haque-Dick, qui va d'une côte à l'autre en isolant sept à huit paroisses, vaste retranchement. On doit remarquer ici la préapposition des langues du Nord, forme encore usitée au moyen-âge où l'on trouve un poème du xiiie écrit en Hague-langage ou patois de la Hague. On rencontre aussi le diminutif : il y a à Auderville (Hague) le long-dicket et une ancienne charte cite « le diquet as Barnevilleys. » En Ecosse un rempart est le dick des Danois « Danes' Dike; » on y voyait autrefois les restes d'un camp danois, nommé Norway-Dikes, les fossés de Norwège. Dans le pays de Galles un retranchement est dit Vat's Dick.

ELF, rivière, commun en Suède et en Norwége dans les noms de lieu, par exemple, Da-elf, la rivière de la Vallée, semble entrer comme un des éléments des Neausies et Neause de Normandie, dont l'autre serait le celtique Noe, marécage; or cet hybride est dans les chartes Neatsa, Neassa. Il est même possible que Elle, rivière, ne soit qu'une forme de l'elf scandinave: il entrerait dans Elbeuf (Ellebovium), le beuf ou habitation de la rivière. Or nous avons dans la Manche la rivière d'Elle, d'où les communes St-Georges-d'Elle et Ste-Marguerite-d'Elle. Le nom de St-Ergouelse, léproserie, près des Pieux, paraît offrir le terme scandinave. Les elses, sées scandinaves, sont les nymphes des eaux.

On trouverait peut-être dans une contrée aussi scandinave que la Manche les deux formes ey et oe, île, la première assez commune en Angleterre et en Ecosse: ainsi à Londres le terrain où est Westminster-Abbey, s'appelait l'île des épines, Thorn-ey, jadis Thorn-ege. Wace n'ignorait pas cette étymologie et ce mot étai e la langue anglaise de son temps:

Zonec por ço l'apelon &c d'espine i out foison È ke l'ewe en alout environ. Ec en engleiz isle apelon Ec est isle, Zon est espine.

Selon Macpherson les Hébrides sont les Ey-brides, les îles de Brijid, un grand saint de l'Irlande. On avait aye, îlot, en vieux normand: « Les gords, iles et ayes estant en rivière.» (Vic. de l'eau de Rouen.) Toutefois il ne faudrait pas voir cet élément scandinave dans la finale ey si commune dans les termes celtiques, abrév. de iacum.

FIORD. — En s'établissant sur les côtes de la Neustrie, les hommes du Nord imposèrent aux accidents du sol et de la mer les noms de leur pays : c'est là la loi universelle. En voyant des golfes, qui leur rappelaient les fiords caractéristiques de la Norwége, ils ajoutèrent ce nom aux noms primitifs. Un barn devint Barnflord ou Barnflieur, le fiord de l'éminence et mieux Barfleur, qui est la forme populaire. Du reste ces fiord, fieur et flieur, que les moines ont latinisé en fluctus, ne se rencontrent que sur le sol conquis par les Normands : Barfleur, Harfleur, litt. hard-fiord, le fiord difficile, dangereux; Honfleur, jadis Huneflot, le fiord de la hauteur; Ficquefleur, le fiord du poisson; Vittefleur, le fiord blanc, Camfleur, fiord de la cambe, etc. Le Gerefleur, ce nom ancien de la rivière de Portbail, le Jorfluctus des chartes, est dans un chenal long et tertueux. Cf. cap d'Antifer, jadis Antifleur.

GALA: — Le gala islandais, chanter, s'amuser, a donné au fr. le mot gaillard, sier et hardi, qui, au moyen-âge, était l'épithète de plusieurs châteaux-forts et qui désigne encore la partie élevée et fortissée de nos vaisseaux, ce qu'exprime encore le terme château-de-poupe. Il y a dans l'Eure le célèbre Château-Gaillard sur une éminence escarpée, et dans la Manche St-Germain-le-Gaillard, qui possédait une forteresse, St-Martin-le-Gaillard, où l'on voyait encore en 1789 les restes d'un château-fort.

GATE. — Ce terme du Nord, gate en daneis, gate en angl. gatte en norm. sign. passage, un synonyme de pertuis, pertus. A Valognes, jouer aux gattes, c'est faire passer le palet d'une dalle à une autre, ou du moins par dessus une ligne déterminée. Dans les villes norm, plusieurs rues sont appelées houlegatte, litt. porte creuse, spec. a Caen, a Carentan. Enfre St-Sauveur et Celsouef est un passage, jadis un gué, nommé la Gatte. Catteville, passage d'une triple voie sous la colline de l'église; Catteville, passage près de la mer entre St-Pair et Quéron. J'ai consacré un long article à ce terme dans la Philologie topog. de la Norm. J'y ai oité Gathemo, sous son ancienne forme, Gattemot, litt. la motte ou hauteur du passage : c'est un passage étroit sur la route de Vire, et il y a la Catte près de cette ville. Il y a encore dans la Manche Gatteville, commune sur le raz de ce nom, appelé au moyen-- Age, et dans Ord. Vital le raz de Catte, dans le récit du neufrage de la Blanche-nef. C'est à gulte, passage, poste de ville où était la sentinelle, que se rattache le fr. guet, guetter, guetteur. Nos forteresses avaient leur Tour-du-Guet. Aj. le v. f. echauguette, tour du guet.

HAM.— Le scand. ham prédomine en Norm.; il existe aussi en Picardie, deux provinces visitées souvent par les Northmans. Dans l'est de la France règne la forme all. heim: toutes deux dans le sens de village. La forme fr. est hamel et hameau; le dim. est hamelet, un nom illustré par le drame de Shakespeare. Pour le terme original, il y a dans la Manche deux communes voisines Le Ham, Hamevez, litt. le hameau ès vez, c.-à-d. aux gués, sur le Merderet, Hambie, litt. habitatien du village et de nombreux villages dits le Hamelet, le Hamet. Dans le Calvados il y a Oistreham, le hameau de l'estuaire, à la bouche de l'Orne. En Picardie, la finale hem, village, annonce une influence germanique.

HAUG et HOG. — La Manche est très riche en dénominations tirées de ces deux formes scandinaves, désignant des

hauteurs, spéc. du littoral, ou du bord des eaux douces: c'est une conséquence de la grande étendue de ses côtes maritimes et d'une occupation plus particulière par les Normands. qui ont laissé leur souvenir surtout dans l'extrémité du département dite la Hague, qu'ils isolèrent par un fossé célèbre qui existe encore et qui s'appelle la Hague-Dike, ou fossé de la hauteur. En effet c'est dans cette partie que se trouvent des falaises qui sont des plus hautes du globe. Les dénominations tirées du scand. haug-hog sont assez variées : c'est Hogue, Hougue, Hague, Hoguette, Houguette, Hoguelle, Heugue (La Heugue, à Jobourg), Heugueville, hauteur sur la Sienne et son estuaire. Cette dernière forme, sous la loi de la suppression d'une finale muette, conduit à celle qui domine dans la Hague, témoin la pointe du Heu, Let-heu, Jardeheu, Tranchdeu, Hutcheheu. Serait-il permis de voir dans Jardeheu, la hougue du larl; dans Biorrock (Hague), le roc de Biot, deux noms scandinaves? Le Bojordivilla du dotale de Judith, de 997, à Teurthéville-Hague, ne renferme-t-il pas dans sa forme Boiord le type de ce dernier nom, c.-à-d. Bior?

HAYA, d'où le fr. haie, désignait primit. une enceinte dans un bois pour y enfermer le gibier et par suite le bois luimême; ainsi le bois de Valognes s'appelle encore la Haye de Valognes. La Manche est très riche en haya, bien plus que le reste de la Normandie, une preuve qu'elle a été le plus occupée par les Scandinaves. Il suffit de citer La Haye-Pesnel, La Haye-du-Puits, l'Orbe-Haye, La Haye-Comtesse, toutes localités forestières. La commune de St-Jean-de-la-Haise offre une variante assez rare, mais qui se rattache bien à haiset, bas-norm., litt. échalier, petite haie, et se forme bien de haya, intermédiaire de haya.

HOU. — Un des caractères de la topographie de la Manche, c'est le grand nombre de ses localités terminées en hou. Beaucoup de philologues ont vu dans cette expression le house et haus, habitation, des langues du Nord. Loin de là,

c'est un terme essentiellement scandinave, c'est le holm. le houlm, si visible dans la topographie de la Suède, dans Stockholm, Bornholm, etc. La tradition de ce mot n'était pas encore perdue au XII° siècle, comme le témoigne une charte de Henri II où le Hommet, à Cherbourg, est appelé « insula hulmi in qua abbatia sita esset. » Comme en vertu de la loi philologique du moindre effort, on ne prononce pas, le peuple du moins, et c'est lui qui fait les langues, les consonnes finales, de houlm il n'est resté que hou. Or que signifie ce mot si commun chez nous et qui donne son cachet à notre département? Sa fréquence dans les îles norm, montre qu'elles ont été fortement normannisées. Il désigne une île ou une presqu'île, plus souvent d'eau douce que d'eau marine. Citons d'abord les lieux où le terme simple est employé: Poilley-sur-le-homme et St Quentin-sur-le-homme, sur des presqu'îles de la Sélune; de ces presqu'îles est dite L'île-manière, ou l'île du manoir; l'île du Hommet et mieux dit du Houmet, près Cherbourg ; le Hommet ou Homméel (holmellus), une île de la rivière Ouve, aujourd'hui l'Ile-Marie; avec l'article roman, Li-hou, le roc péninsulaire de Granville. et le Li-hou, un îlot de Guernesey où hommet sign. encore une île, d'après M. Métivier, dans ses Rimes guernesiaises. Ces li-hou gardent l'article roman li, comme Lithaire, qui est li-thar, la rivière. Cf. notre nom de famille Li-bois. Nombreuses sont les localités manchaises suffixées en hou : Néhou, entouré d'eaux, que les scribes du moyen-âge traduisaient en Nigelli humus; c'est notre prénom norm. de Néel, qui ne sign. pas le noir, mais c'est le Nial et Niaul, scand. ou Nicolas, comme l'a établi M. Fabricius. Aussi cette localité est écrite Néauhou dans le Roman de Rou. Ensuite viennent Pirou, dans les marais, Blehou, de même, Tribehou, aussi, jadis Tribohou; on trouve dans les archives de St-Etienne de Caen, le Hou-Cairon, nom qui semble s'appliquer à Quéron, presqu'île entre la mer et la mare de Bouillon; Quettehou, a in Chetchulmo unum molendinum, » est aussi dans une position péninsulaire. Aj. Quibou pour Guib-hou, dans les marais de ce nom et l'île Tatihou près St-Vaast. De Néhou, ou holm de Néel, ont peut rapprocher Néville, aussi latinisé Nigelli villa. Nous n'avons pas en Normandie la finale oe et o, île, commune en Scandinavie, ex. Whalò, l'île de la baleine. Nous n'avons pas non plus la finale ey, île, restée en Angleterre, par ex. dans l'île de Thorney, litt. île de l'épine, étymologie que Wace donne dans le Roman de Rou.

Toutesois le nom fréquent de Hou et de Hu attaché à des pierres druidiques offre une tout autre signification. C'est le nom d'un Dieu celtique, prob. Esus, sur lequel d'Arbois de Jubain-ville a fait une dissertation dans la Rev. archéol. Dans la Manche, le menhir de Longueville s'appelle Pierre-Hu; il y aussi le cromlech de Hus à Guernesey, paroisse de St-Samson. V. La Villemarqué sur le Dieu Hue dans ses Bardes celtique. L'absence d'aspiration ne fait pas difficulté, puisqu'on a la sorme Hesus: « Horrens Hesus, dit Lucain et Hesum selon Lactance. C'est l'armoricain euzus, épouvantable, en vanetais Ehus, qui est notre mot normand.

NESS, cap. — Ce terme scand. ne s'est conservé pur qu' Donville, près Granville, où il y a la pointe de Ness; partou ailleurs il devient Nez: il y a Grosnez à Jersey. Il y a le Nez-de-Jubourg (Manche); il y a le Pou (hauteur) du Rose ou Cornez (court cap), la pointe de Flamanville, dite Grosnes, le Nez-de-Carteret., le Nez-Kilachi à Auderville. Tous ces as ont généralement dans le nord de la Manche, la partie la plus scandinave de la Normandie. V, notre Normandie scandinave.

SNECK, en bas-latin sneckia, est le nom danois d'une et pèce de navire, dont se rapproche l'angl. smack. Le roche du Snéquet sur la côte ouest de la Manche, où l'on a érigé un phare, a pu être ainsi nommé de sa ressemblance avec mavire, comme un rocher sous Johourg porte le nom de cathédrale. Il y a au nord de la Hague la Snègne d'amont, le

Longue-snèque et Quesnèque. Le Sneck scandinave avait même passé dans la langue, comme on le voit dans ce passage de la Chron. de Geoffroy Gaymar:

Un an après l'evesque Elwine Et Siward Bern en la marine Meurent d'Escoce od noef esnecces

Pour l'origine vraiment danoise de ce terme nous avons la déclaration suivante : « Píraticis navibus quas sneckas appellamus. (De profectionne Danorum).

SUND, détroit, resté dans l'angl. sund, id., est un mot bien connu de la géographie des pays scandinaves, Le Sund, Stralsund, etc. Il existe dans la Manche dans le grand chenal de Chausey, appelé le Sund.

THORP. - L'islandais thorp, village, prononcé Thourp, est assez commun en Normandie. Dans la Manche il reste dans Clitourps (Klitor), le village du côteau (clif), qu'on a aussi appelé Torgis torp, la résidence de Turgis ou Torgis; dans les deux Le Tourps, l'un à Anneville-en-Saire et l'autre à Omonville, dans la Hague; dans Cametours, litt. le village de la cambe ou vallée profonde. Il y a le château de Tourp à Anneville-en-Saire et l'on remarquera que ce terme domine au nord de la Manche et sur ses côtes. Cf. Le Torp-en-Caux. Le Torp-en-Lieuvain, la mare de Torp, dans la forêt de Brotonne; il semble même que ce terme a été employé comme nom commun: « Ero apud ipsum Torpum », dit un acte de 1183. D'après les formes précédentes, c'est-à-dire en Tourp, on doit reconnaître ce mot dans les localités en tour, comme Tour, près de Bayeux, comme Tourville, malgré le Torgis villa du Livre blanc de Coutances, rédigé alors que la tradition était rompue et malgré ce passage souvent cité:

> Le frère Turolfus fut Torf, Dont en ce païs plusors villes Sy ont prins le nom de Tourville.

. 70

VIK, baie, crique, en scandinave, d'où le nom de Vikings donné aux pirates du Nord, qui s'abritaient dans les enfoncements du littoral. Pour les villages de l'intérieur le I, vicus, réclame vic, très usité à l'époque mérovingienne. Mais dans la Manche, dont le littoral est semé de noms scandinaves, le vik, sans village, désigne les criques et baies et domine surtout sur les côtes du département. Il y en a trois dans trois criques contiguës: Plainvic, Pulvic, Solvic. Il y a le havre de Survic en Gréville; il y a le Cap-Lévi qui, au XIIIº siècle, s'appelait Kappel-Vic, près duquel est Biorrock, le rocher de Bior. Il y a un vic à Cosqueville. Les rocs sous Jobourg, les Viquets, offrent le diminutif; il y a aussi le Viquet. Sur le littoral de la Normandie il y a plusieurs viks : Ficfleur, lit. le fiord du vik, Sanvic, le vik du sable, de la grève. En Algleterre c'est la forme wich qui termine les noms de lieu comme dans Sandwich, le même que Sanvic, noms très ammuns dans les Shetland, les Orcades, l'Islande et la Norwe-Le Solvic de la Hague semble sign. la baie des soles : or sole est à la fois latin (solea) et anglo-saxon (sol) et se rapproche du nom d'un cap de Champeaux, côte ouest de la Manche, le Sol-rock, renommé comme station de pêche de soles.

Quant à Le Vicel, cette commune qui est un peu dans l'intérieur, il paraîtrait devoir se rattacher au l. vicus, cependant ce peut être le dim. du vik, vi scandinave, parce que cette lo calité est sur une assez forte rivière, la Saire, et que les Scandinaves remontaient les rivières; or parmi les abbayes dévastées par les Normands qui sont dans la série du Romant Rou se trouve celle de Visaire, que l'on met sur la Saire qui pourrait être l'altération de Vic-de-Saire, ce qui peut bien devenir Vi-cel. Pour Saireport, litt. le port de la Saire, and ne peut être que St-Vaast, à son embouchure, et Revonmint doit être Réville de la manière suivante : Revon, litt. la rivière, est devenu Réville et minik, son suffixe, a disparu; or minit est le celt. bien connu, minihi dans le sens de monastère, composé de menek, moines, et de hi, habitation.

Pour signaler tous les éléments scandinaves de notre province et de la Manche dont J. J. Ampère, dans une de ses lettres, avait pressenti le scandinavisme, nous citerons encore quelques termes que nous relevons dans notre *Philologie* topog. de la Normandie:

Le v. f. borde, cabane, reste dans les localités nombreuses dites Bordes, Bordage, Bordel, Bordeau.

A Pontorson, gase signifie marais, bourbier, et il y a dans les marais de cette localité une partie désignée dans d'anciens actes, la grand-gase; c'est une forme du fr. vase, de l'isl. veisa, qu'un dict. traduit par palus putrida; mais l'anglo-saxon, vase, boue, est plus direct. Littré cite gase, vase, comme norm.

Le v. f. cotte, cotin, chaumière, est resté dans les lieux dits Cottes, Cotin, Cotage; ce dernier est l'anglo-norm. cottage. A Guernesey cot sign. étable. Ce terme appartient à la fois aux idiômes celtiques et aux langues du Nord.

L'isl. kring, d'où le fr. crique, le v. f. crique, l'angl. creek, dénomme Criquebeuf, Criquetot, Criqueville, la Crique-sur-Bellencombre, Croquevik, baie de la Hague; le dim. la Créquiole est appliqué à une anfractuosité de Jobourg.

DAN, mare, abreuvoir, est un mot du littoral de Coutances: il y a plusieurs dans à Denneville. Dans le Suffolk, dam a le sens de marais, d'après Halliwell (Dictionary of archaisms and provincialisms), et en angl. damp, sign. humide, mouillé. Ce damp, dam et dan se trouve dans Dampmesnil, Damville, Dancourt, et Hasdans est l'ancien nom de Pont-de-l'Arche: a Apud Hasdans quæ Archas dicitur, n dit un historien du x1° siècle. Les Damps sont maintenant une paroisse succursale de Pont-de-l'Arche.

Le v. fr. Dane, Danois, resté en angl., subsiste dans quelques localités maritimes ou fluviatiles, telles que la Danerie, Darnetal, jadis Danestal (la vallée des Danois), dans la Mareès-Dans, où était l'abbaye de Bonport et peut-être dans Denneville, sur la côte, pour le peuple, Daneville. Cette localité que nous avons étudiée confirme cette étymologie par le type de ses habitants parmi lesquels on trouve beaucoup de chevelures blondes et rouges, par les termes dam, une mare, hougue-dick, vallon derrière la dune, fliondre, espèce de poisson, en angl. flounder, et tingre, fort poisson plat, sans doute le tongar, jusqu'ici inexpliqué, du Roman du Mt S. Michel, de G. de Saint-Pair, mais surtout par les noms propres Ygouf, Mauger, Regnault, Ozouf, Néel (le Nial, Nicolas, des Danois), Gor, Régnier, Hostingue, Devic. Cf. le saga de Regnard Logbrok, le Saga de Hosting et de Hasting.

Le norm. tangue, sablon de mer des estuaires, plus ancien que la citation de Littré, du XIV<sup>e</sup> siècle, se rattache au danois ding, au saxon dung, fumier, de là le fr. tanguer, litt. s'enfoncer dans la boue et les chemins tangous de la Manche.

Il y a des lieux-dits du nom de le Froc, le Fro, le Fros: c'est le v. fr. froc, fro, désignant une place plus large que chemin, de l'isl. fraoch. A Guernesey, fro désigne un lieu inculte, et en picard un froi de rue est une place inculte, m lieu public.

L'isl. glenna, en angl. glen, existe dans la vallée du Glanon, à Saint-Pois, dans Glanville, dans Glanfeuil, peut-être dans les Glenans, îles séparées par des vallées maritimes, dans le Glencoe, vallée d'Ecosse, d'où sort la rivière Cona.

Il y a dans la Manche plusieurs Houles: la Houle à Granville, la Houle à Saint-Quentin, terrains bas: c'est l'isl. hol, creux; en angl. hole, un trou. Cf. Cathole, vallée près de Vire, Houlegatte, Camdol (l. Camdhol), vallée de la Vire, près de Saint-Lo. La variante houle dénomme quatre rivière ou vallées de la Manche. Nous avons aussi nos Hollands (terres creuses) dans Ollonde sur la vallée de la Grise, dans nos Hoelland, le Hoelland du Val de Ver, le Hoelland-aut-Molles.

Thulé est un mot auquel l'ultima Thule de Virgile et le

Thule dispecta est de Tacite ont donné de la célébrité; il désigne vraisemblablement l'Islande. Edel. du Méril y voit l'indication d'un monument funéraire, d'une grosse pierre, d'un cairn. (V. Mélanges archéol., p. 134). Il y a plusieurs Thulé dans la Norm., spéc. à Tréauville (Hague) où le Mont Thulé, selon la tradition, était couronné de pierres monumentales. Il y a à Jersey le Mont-Thulé couronné par une galerie couverte. (V. notre Jersey monum. et hist.) Selon Cambry, l'île d'Ouessant était connue des marins sous le nom de Thulé.

Le danois wand, eau, pourrait réclamer, des noms de rivières ou d'estuaires, où pénétrèrent les Normands : la Vandelée qui forme le port de Bricqueville-les-Salines, la Vandelée, commune près de Coutances, non loin de l'estuaire ou havre de Blainville, Brévand (bré, hauteur) sur l'estuaire du Vey, la Vanloue, arrondissement de St-Lo.

Pour aider, autant qu'il nous est possible, à l'effort qui se fait aujourd'hui pour reconstituer la langue gauloise, nous compléterons ce travail par quelques additions à ses origines celtiques.

Servius cite comme celtique, alb, blanc (Ad Æneid, 1. v.), racine qui d'ailleurs est dans le l. albus; aussi ce radical, associé à des mots latins, vient-il plus probablement des Romains: dans la Manche Pierres-aubes à Chalandrey, Auberoche, près Saint-James. Cf. Albespierres.

C'est au celtique que nous rattacherions le v. f. blache, une chênaie, dans le midi Blacas, d'où le v. f. blacasson, pousses de chênes, en bas-l. blaca, blachia.

C'est sur une onomatopée d'écrasement que se fonde un radical très-répandu: grau, gravier, en patois norm. (V. Glossaire de Travers et du Bois), crag, pierre, en breton, creagh en gaël., cruach en irl., et crau, pierre tendre en v. f. On connaît la Crau ou delta pierreux du Rhône; en bas-l. cravum, champ pierreux: « In cravo sive agro lapidoso. » (Ap. Ethnogénie gauloise, p. 249). Dans la Manche Grauval, à

Jobourg. De là encore le norm. grou, boue liquide, le dim. grouet, gravier, d'où l'angl. grout, sédiment.

Gault, encore usité dans le Bessin, est un mot celtique : a Bagaudæ dicti sylvicolæ, gau enim lingua gallica sylvam sonat. (Altaserra, Rerum aquitan, p. 134.) Il s'est conservé dans le Bois du Gault, pléonasme, dans Mesnil-Gault, dans le Goult et dans Lande-de-Goult, écrit goolt dans le Cartul. du Mont St-Michel. Du reste c'est un mot d'origine primitive dont les congénères sont le l. saltus et l'all. wald. Quant à Glos, commun en Normandie, ce peut être un élément celtique : Glos-la-Ferrière, Glos-sur-Orbiquet, Glos-sur-Risle. Il peut, malgré ces suffixes modernes, ou à cause d'elles, avoir le sens de rivière; du moins la Clyde est appelée Clota dans Tacite.

C'est aux idiômes celtiques que se rattachent le fr. galet le v. fr. gal, le bas-bret. kalet, dur, le gaël. gal, le berrichon galine. Littré tire de galet le fr. jalet, pierre lancée avec une arbalète, mais n'en tire pas jalon, qui est pour lui d'origine inconnue. Cependant le jalon a été primit. une pierre.

En breton, mané et mené sign. mont, par ex. les Monts-Menès en Bretagne: dans l'Avranchin, il y a le Mont-Mané, près de Genêts.

Pline nous apprend que marga est un terme gaulois avec le sens de marne; le dim. margula a donné le v. fr. marle, d'où le fr. marne. Dans la Manche, une fumière est dite une malière et le fumier mâle et mâlée. N'est-ce pas au marga gaulois qu'il faut rattacher les meurgers et mergers, amas de pierres et de décombres?

Nant est élément topog. au sens de vallée et de torrent; il est dans Nonant, Nonancourt, Roche-Nonant, Ternant. Un acte de Lothaire I<sup>er</sup>, de 852, dit que le couvent de Nantua tirait son nom des sources qui l'avoisinaient. En kymri nant, vallon et torrent, nannt, même sens, en breton. En Savoie, nant veut dire torrent. Le nom primitif de Saint-Marcouf

(Manche) fut Nant, Nantel, Nanteuil. Wace lui donne le nom de Nante, à l'époque de l'invasion des Normands :

A St Marcof en la rivière Riche abbeye ert è pleinière, Nante à cel jor aveit non.

Le premier vers donne l'étymologie par cours d'eau; le second ferait croire, mais sans doute à tort, que nante est la contr. de neimhed, qui, dans le monde celtique, sign. sacré et ancien, mot resté dans l'irl. et le gaël. naomtha, nemtha, et Fortunat interprète Vernemetis par fanum ingens et le premier élément s'explique par pfar, qu'Owen traduit ainsi: « Wich extends out, » c'est l'angl. far, au loin, qui a le sens d'un superlatif.

Le celt. aber, havre, donne au fr. abri, bien mieux que le l. apricus, exposé au soleil, proposé par Littré; de là le v. f. et le norm. abrier; le barbarisme abriter est du xvi siècle. Nous n'introduisons ici cette note que pour une idée générale : c'est que la langue maritime a beaucoup donné à la langue commune. Ainsi aber, havre s'est généralisé en abri; de même pour arriver, litt. aborder à la rive; de même pour le norm. amarrer, ayant le sens général d'arranger et démarrer avec le sens général de s'en aller, partir. C'est le l. adnare qui a donné le prov. et catal. anar, le port. andar, l'it. andar, le « qu'il ainz » (qu'il aille) de la chanson de Roland, et le « vos anez » (vous allez) du poème de Tristan. Mais quant à aller et à toutes les formes mouillées, nous les croyons, malgré l'autorité de Littré, issues du l. ambulare, ainsi que les formes prov. amblar, it. ambiare, esp. amblar, valaque ambla.

ROZ, en Bretagne, désigne un terrain en pente et baigné à sa base : c'est bien le ceractère d'une localité qui touche à la Manche, Roz-sur-Couesnon. Cf. Roscoff, Rohan et Rosporden, Rostrenen, Rosbach (litt. ruisseau du mont), Rosbec ou Rosbèque, id.; Robecco, en Italie; Roscommon (litt. le com-

mun, ou lande de la hauteur). Il y a aussi des Ros dans les pays basques, et Roncevaux est expliqué par ros-cevara (cevara, village) dans une note du Roland de Léon Gautier. Le s ou z a pu tomber dans les Rauville, Manche (l. Roville), étym. plus probable que par Radulphi-villa; Rauville-la-Place est un ros élevé, baigné par l'Ouve; de même Rauville-la-Bigot. Cf. Roanne, Rodumna, hauteur sur la Loire, Roslin en Ecosse, ainsi que le comté de Ross, hautes montagnes baignées par la mer et la ville de Ross en Angleterre, et Ross d'Irlande, sur la baie de Ross. Cf. le Bangor (vieux chœur) d'Irl. et de Bret.

OCEL, cité comme celt. à propos de l'Ocelum, ou Usseaux dans une vallée de la Maurienne, semble avoir eu le sens de rivière ou de vallée; nous avons dans l'Avranchin le vallon d'Orcel, sous le camp gaulois du Châtellier. Le terme ussel est commun dans la topographie de la Gaule, témoin l'Uxellodunum (hauteur des vallées) de César, baigné de trois côtés par des rivières, auj. Puech d'Issolu, l'Uxel du Lot, Uxelles, Issoudel, Issoudun, l'Yssel, branche du Rhin, Bruxelles. En Norm. il y a Oissel, île de la Seine, Oissel-la-Rivière, Oissel-le-Noble. L'île d'Oissel reçut aussi un nom scandinave, comme étant un holm: « Insula Oscellus quæ alio nomine Corhulmus dicitur. » Aj. Astelle, commune d', à ELLE, rivière; Ellé et Ille en Bretagne.

Nous terminerons par un complément sur des noms de localités de la Manche issus de la langue latine.

Arbor explique les portes arborées ou près des bois, ou entourées d'arbres; il y en avait une à Bayeux: « S. Loup s'avance vers la bête dont la retraite était dans un bois proche la porte Arborée. » (Pluquet, Essai sur Bayeux, p. 333). Il y avait à Saint-Lo, à Avranches, une porte dite Dorée, peutêtre une altération du terme précédent.

Ancrage se disait en norm. maritime ancret, du l. anchora; il y a à Chausey le Grand et le Petit-Ancret; il y a des lieux dits l'Ancresse, sous-entendu roche ou île : il y a l'Ancresse

à Guernesey, d'où le nom d'un terrain vague dans le voisinage : ancress-common.

Arche, arca en bas-l., se rattachant au l. arcus, désigne souvent un pont (arqué); il y a près de Valognes l'Arche-de-Chiffrevast. Cf. Pont-de-l'Arche. Au x1° siècle archa désignait une levée de terre, avec fossés profonds et sans doute avec un pont.

Le l. argilla, argile, en norm. ardille, explique les Ardilliers, les Ardillères. Cf. Bricqueville-l'Orgueilleuse, altération de l'argileuse.

Avena donne Avenières et Isigny-Pain-d'Aveine, allusion à la pauvreté du sol ou des habitants.

Au mot gallo-latin albus se rattachent les localités dités les Aubiers, c.-à-d. les peupliers blancs. Cf. villa de Albariis à Pouzay.

A la famille du l. batuere, battre, appartient le fr. bastille, bastillon, suffixe de Beuzeville-la-Bastille, dont le donjon existe encore, autrefois la Bastide; un vieux document parle « des bastides de S. Sauveur en Costentin. » Il y a à Ardevon une terre dite la Bastille, souvenir d'une forteresse élevée par les Anglais.

Le l. betulus, bouleau, en norm. boul et bou, se trouve dans le nom d'une commune contiguë à la Manche, Champ-du-Bou, faussement écrit du Boult.

Du l. bibere vient le v. f. bevette, cabaret, le nom de localités dans l'Avranchin.

De bous, bœuf, vient le bas-l. bovata, le v. f. bovée et bouée, ce que deux bœufs peuvent labourer en un jour : il y a à Montgothier une hauteur appelée la Bouée.

Le l. cannabis, chanvre, donne les Canivières, Canebières, Chenevières, et à Jersey le vaste terrain appelé la Canvée, pour la chennevée ou chennevière.

Le v. f. connil, connin, lapin, du l. cuniculus, subsiste dans les noms locaux de Connillère, Mont-Connin à Bacilly, Conical à Saint-Pierre-Langers, Connilleau. Il y a la Conninière, autrefois la Garenne, à Vaudreuil (Eure).

Le nom de Coutances, Constantia, et de son pagus, Constantinus, le Costentin, peut se rattacher à Cosedia, nom de cette ville sous les Romains, par erreur de copiste pour Costendia. Mais il est certain que les colonnes grecques de son écusson ne représentent pas les piles ogivales de son acqueduc. Ce sont des armes parlantes, un rébus sur Constantia, la traduction pittoresque du stantem columnam d'Horace, symbole de la force et de la fermeté.

Le l. cultura est commun dans les noms de terres, appelées La Couture.

En Normandie une crabière est une station riche en crabes, le l. carabus, mais plus souvent c'est un crabé: il y a le Crabé à Gatteville; il y a le Crabé à Jersey.

Le l. fagus, hêtre, nomme beaucoup de localités en Faz, Fai, Faiel, Fouquet, Faye, Faiaux, Faocq, ce dernier dans St-Cristophe-du-Faocq, de fago. Cf. fouquet, écureuil, en Norm.

Ont peut ajouter à l'art. Fimus la localité près d'Argentan, dite Vieux-Fumé, qui se disait au moyen-âge vadum fumatum, le gué boueux, fangeux. Cf. les lieux dits Fumeriaux.

Le v. fr. goupil, renard, du l. vulpecula, dim. de vulpes, persiste dans l'Antre-Goupil, en la Gohannière, dans le Goupillon, en la Bloutière et en la Trinité, la Porte-Goupil en Gelland.

Le bas-l. hayrelium, signifiait maison rustique. Il y a près de Cancale la paroisse de Hérel, près de Granville le village de Hérel, l. hayrel; il y a Airel, commune de l'arrondissement de Saint-Lo. C'est sans doute le l. area par areola, et par airalus: « area est locus cédificio aptus. »

Les meilleraies et meilleries sont des plants de meillier (mespilus), mot pop. qui se retire devant néssier, qui, laimême, est ancien: « Vallée de Guerville, ou lieu appelé les Néssiers. » (Apud Jubinal Paix aux Anglais, 1346). Au XIII.

siècle on disait nèples et nèflles; dès lors on voit l'évolution : mesples, nèples, nèfles et pop. nèfe.

A l'art. mille ajoutez le terrain de Vauville, dit le Câtiau de Milleares, non loin de la Butte-de-César et du Camp-des-Cottes. Le grotesque nom moderne de Mille-Savates (Orne) renferme sans doute l'idée d'un milliaire; mais du moins son ancien suffixe était-il bien différent : « J. Baude, clerc de la paroisse de Mille-Chuiote. » (Charte de 1423).

Du l. mollis dérive le nom de certains terrains mous et spongieux, les Mollières, Mollières, en Poitou Mollets; en Basse-Norm. les mollets sont les soufflets. Littré cite mollère, « terre grasse et marécageuse; » mais il cite aussi mollère, carrière meulière: si Arouet a tiré son nom littéraire d'un terrain dit Voltaire (l. Volterre, comme le Volterra d'Italie), ce n'est pas d'une mollère que Poquelin a tiré le sien: il a pris le nom d'un ancien poète, mais qui l'avait sans doute emprunté à l'un ou à l'autre des terrains ci-dessus.

Le Penesme, cette partie du Cotentin enfoncée dans des estuaires, offre la forme du superlatif du v. f. et semble dériver du l. penitissimus, le terrain très enfoncé, sur l'estuaire de l'Ouve et de la Taute. Ainsi en v. pesme, très mauvais, vient du l. pessimus.

Du l. pausa (παυειν), vient le fr. pause, le v. f. pose: cette dernière forme avec posée, usitée sur la Seine, pourrait se retrouver sur quelques-unes des rivières de la Manche, d'autant mieux qu'en v. norm. une posée de navires sign. lieu de repos et bassin. Cf. la localité dite Poses sur la Seine, et à Harfleur le bassin se disait la posée des nefs.

Du l. pendere vient le fr. peser, le v. f. poiser : ce dernier mot entre dans un terme qui nargue les rivaux et les jaloux, dans le nom fréquent de nos vieux moulins « Quincampoix, » l. qui qu'en poist, litt. nargue à qui cela pèse, comme des forteresses féodales inscrivaient sur leur donjon : Qui-qu'en grogne. Il y a aussi dans la Manche des Moulins « à coisel

ou à choisel, » un mot que M. L. Delisle n'a pu déterminer dans son excellent livre sur l'agriculture norm. au moyenâge. Ne seraient-ce pas des moulins à roues à aubes, c.-à-d. *closes*, par opposition aux roues à palettes?

La plupart des localités en Puiseux, en Puiseaux, sont latinisées en puteoli, les petits puits, dans les actes du moyenâge; de même Pouzzoles en Italie. V. Jules Quicherat sur les Puits funéraires.

Le l. podium et le celt. puig sont des congénères sign. éminence: nous compléterons ici son article mis aux origines celt. en ajoutant quelques formes de la Manche: le Pou de Flamanville, par exemple et les Pous (Hague); du reste c'est le v. f. pou, colline; mais c'est le pied qui y domine, comme dans Taillepied, Tirepied, le Pied-Sablon, près le cap Lévi.

Un plessis en v. f. était une clôture tressée en bois vif, du l. plexum, de plectere, plier. Il y a beaucoup de Plessis dans la Manche. A St-Sauveur, c'est plesse: il y a les deux bois de la Petite-Plesse et de la Grande-Plesse. Un terme de forêt est resté dans les terrains dits Defends litt. interdits aux bestiaux.

Le l. rivus a subi les métamorphoses ri, rieu, rie, rey, avec les dim. ruet, ruettin, d'où la forme commune ru: Mauru, mauvais ruisseau, Parfouru, le parfond ru. La famille de Blaru dans l'origine était Blanc-ru. Aj. rousset en bas-norm. peur ruissel.

Le v. f. dérube représente le l. deruptus, escarpé : il y a à Carolles une falaise à pic nommée le Dérouble. C'est au rad. ruptus que se rattache le l. rupes, d'où ruparium, d'où le fr. rocher. Quant au nom de certaines éminences, comme le Roule à Cherbourg, ce peut être la réduction de Dérouble, à moins qu'on n'y voie l'idée de dérouler, le lieu d'où roulent pierres, eaux, graviers.

Les lieux dits Roncey, Roncières, Roncheries, Roncherolles ne peuvent tirer leur nom du l. rubus, ronce; ils le tirent du l. runcare, sarcler, épiler, or, en bas-norm., épiler a le sens de couper, arracher les broussailles. Du l. eruncare, éronce.

Du côté de Villedieu il y a deux localités dont le nom sort du l. truncus: c'est St-Pierre-du-Tronchet (l. Tronchay, de Truncaium), et le village de la Troncherie à la Lande-d'Airou. « Une tronchée, dit Littré, est dans quelques provinces une futaie dont on coupe les branches à des époques déterminées.

Le l. turtur, tourterelle, en norm. teurtre, dénomme les villages dits La Teurtre, La Teurtrie.

Du l. tegere, couvrir, par tegula, vient le fr. tuile: de là les Tuileries, les Tuilières, ou fabriques de tuiles. Le norm. tuque, espèce de bonnet, encore ainsi nommé au Canada, et par extension abri ou capote élevé sur le gaillard d'avant, ne peut venir du l. tegula, comme le prouve Littré, contre Jal; tegula ne peut donner que teule. C'est, comme sa forme fr. toque, un élément celtique: bas-bret. tock; kymri, toc, chapeau, coiffure.

Les apparences sont souvent des piéges en philologie locale: telle est celle du bois de Rondel, qui est dans des chartes nemus de Retondello, c.-à-d. un taillis. V. Layettes du Trés. des chartes, t. 1er.

Le l. urere, brûler, ou mieux ustulare, par perustulare, donne le fr. brûler et le v. f. uler qui subsiste dans la Chapelle-Urée, en patois Ulée, capella ustulata, dans Dozulé, le dorsum ustulatum des chartes. Le l. urtica, ortie, semble dénommer un lieu de l'Eure, dit au XIII° siècle Urticum, auj. l'Ortier. (Le Prévost, notes sur ce département).

A l'art. VADUM nous ajouterons, comme philologie comparée, sa forme en Espagne: c'est Guad, ex. Guadalquivir, Guadix, l'ancien nom de Cadix, etc.

La terminaison vart, wart, vrait représentant le l. varectum, jachère, en norm. varet, se trouve dans Tresvart, Cotewart, Cotevrait.

Le l. vespa, d'où le fr. guêpe, reste sous sa forme dans les

lieux dits Vespières et dans le nom d'une pomme douce très répandue en Norm., Douce-aux-Vêpes, pour le peuple Douzovêque. Un carrefour près de Villedieu, la Place à la Quintaine, rappelle un jeu favori du moyen-âge, dont le nom vient de equitana, une chevauchée.

Enfin, pour clore cette étude des noms de lieu, nous citerons, en nous renfermant dans l'Avranchin, quelques termes qui appartiennent à une veine toute populaire, à une terminologie railleuse et satirique. Plusieurs moulins s'intitulent flèrement Quincampoix (qui qu'en poist); d'autres, d'un faible cours d'eau, sont dits moulins d'Ecoute-s'il-pleut. Un terrain stérile, un moulin sans grain sont nommés trompe-scuris. Un cabaret batailleur s'appelle la secouette; un raidillon se nomme crève-cœur; une maison délabrée (en démence, norm., croûlante) est le château de mille-harts, c.-à-d. qui ne tient qu'avec des cordes. On joue sur le mot de Folie (foliata) en désignant sous le terme de Haute-folie une habitation mal placée, ou rop dispendieuse. Le nom de Gargantua est attaché à certaines hauteurs, grosses roches, menhirs, promontoires. A Carolles la roche menacante de la Grande-abîme est dite la Pierre de Gargantua. Le Mont Saint-Michel et Tombelaine sont les deux cailloux sur lesquels il s'appuyait pour passer de Normandie en Bretagne. Nos frères normands du Canada ont importé cette tradition dans ce pays où il y a le Cap de Gargantua.

Avranches. — Imprimerie typ. et lith. de Henri GIBERT.

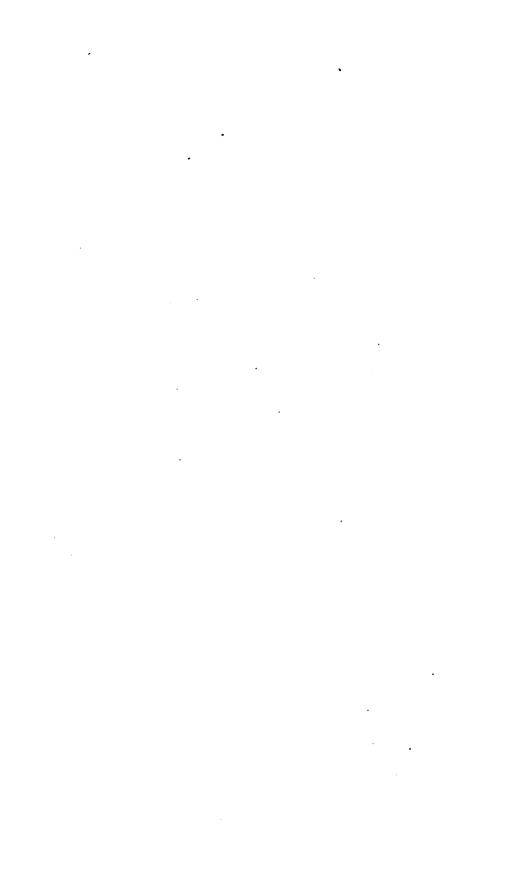



cal à Saint-Pierre-Langers, Connilleau. Il y a la Conninière, autrefois la Garenne, à Vaudreuil (Eure).

Le nom de Coutances, Constantia, et de son pagus, Constantinus, le Costentin, peut se rattacher à Cosedia, nom de cette ville sous les Romains, par erreur de copiste pour Costendia. Mais il est certain que les colonnes grecques de son écusson ne représentent pas les piles ogivales de son acqueduc. Ce sont des armes parlantes, un rébus sur Constantia, la traduction pittoresque du stantem columnam d'Horace, symbole de la force et de la fermeté.

Le l. cultura est commun dans les noms de terres, appelées La Couture.

En Normandie une crabière est une station riche en crabes, le l. carabus, mais plus souvent c'est un crabé: il y a le Crabé à Gatteville; il y a le Crabé à Jersey.

Le l. fagus, hêtre, nomme beaucoup de localités en Fau, Fai, Faiel, Fouquet, Faye, Faiaux, Faocq, ce dernier dans St-Cristophe-du-Faocq, de fago. Cf. fouquet, écureuil, en Norm.

Ont peut ajouter à l'art. Fimus la localité près d'Argentan, dite Vieux-Fumé, qui se disait au moyen-âge vadum fumatum, le gué boueux, fangeux. Cf. les lieux dits Fumeriaux.

Le v. fr. goupil, renard, du l. vulpecula, dim. de vulpes, persiste dans l'Antre-Goupil, en la Gohannière, dans le Goupillon, en la Bloutière et en la Trinité, la Porte-Goupil en Gelland.

Le bas-l. hayrelium, signifiait maison rustique. Il y a près de Cancale la paroisse de Hérel, près de Granville le village de Hérel, l. hayrel; il y a Airel, commune de l'arrondissement de Saint-Lo. C'est sans doute le l. area par areola, et par airalus: « area est locus adificio aptus. »

Les meilleraies et meilleries sont des plants de meillier (mespilus), mot pop. qui se retire devant néssier, qui, luimême, est ancien : « Vallée de Guerville, ou lieu appelé les Néssiers. » (Apud Jubinal Poix aux Anglais, 1346). Au XIII°

siècle on disait nèples et nèfles; dès lors on voit l'évolution : mesples, nèples, nèfles et pop. nèfe.

A l'art. mille ajoutez le terrain de Vauville, dit le Câtiau de Milleares, non loin de la Butte-de-César et du Camp-des-Cottes. Le grotesque nom moderne de Mille-Savates (Orne) renferme sans doute l'idée d'un milliaire; mais du moins son ancien suffixe était-il bien différent : « J. Baude, clerc de la paroisse de Mille-Chuiote. » (Charte de 1423).

Du l. mollis dérive le nom de certains terrains mous et spongieux, les Mollières, Molières, en Poitou Mollets; en Basse-Norm. les mollets sont les soufflets. Littré cite molière, « terre grasse et marécageuse; » mais il cite aussi molière, carrière meulière: si Arouet a tiré son nom littéraire d'un terrain dit Voltaire (l. Volterre, comme le Volterra d'Italie), ce n'est pas d'une molière que Poquelin a tiré le sien: il a pris le nom d'un ancien poète, mais qui l'avait sans doute emprunté à l'un ou à l'autre des terrains ci-dessus.

Le Penesme, cette partie du Cotentin enfoncée dans des estuaires, offre la forme du superlatif du v. f. et semble dériver du l. penitissimus, le terrain très enfoncé, sur l'estuaire de l'Ouve et de la Taute. Ainsi en v. pesme, très mauvais, vient du l. pessimus.

Du l. pausa (παυειν), vient le fr. pause, le v. f. pose: cette dernière forme avec posée, usitée sur la Seine, pourrait se retrouver sur quelques-unes des rivières de la Manche, d'autant mieux qu'en v. norm. une posée de navires sign. lieu de repos et bassin. Cf. la localité dite Poses sur la Seine, et à Harfleur le bassin se disait la posée des nefs.

Du l. pendere vient le fr. peser, le v. f. poiser: ce dernier mot entre dans un terme qui nargue les rivaux et les jaloux, dans le nom fréquent de nos vieux moulins « Quincampoix, » l. qui qu'en poist, litt. nargue à qui cela pèse, comme des forteresses féodales inscrivaient sur leur donjon: Qui-qu'en grogne. Il y a aussi dans la Manche des Moulins « à coisel

cal à Saint-Pierre-Langers, Connilleau. Il y a la Conninière, autrefois la Garenne, à Vaudreuil (Eure).

Le nom de Coutances, Constantia, et de son pagus, Constantinus, le Costentin, peut se rattacher à Cosedia, nom de cette ville sous les Romains, par erreur de copiste pour Costendia. Mais il est certain que les colonnes grecques de son écusson ne représentent pas les piles ogivales de son acqueduc. Ce sont des armes parlantes, un rébus sur Constantia, la traduction pittoresque du stantem columnam d'Horace, symbole de la force et de la fermeté.

Le l. cultura est commun dans les noms de terres, appelées La Couture.

En Normandie une crabière est une station riche en crabes, le l. carabus, mais plus souvent c'est un crabé: il y a le Crabé à Gatteville; il y a le Crabé à Jersey.

Le l. fagus, hêtre, nomme beaucoup de localités en Fau, Fai, Faiel, Fouquet, Faye, Faiaux, Faocq, ce dernier dans St-Cristophe-du-Faocq, de fago. Cf. fouquet, écureuil, en Norm.

Ont peut ajouter à l'art. Fimus la localité près d'Argentan, dite Vieux-Fumé, qui se disait au moyen-âge vadum fumatum, le gué boueux, fangeux. Cf. les lieux dits Fumeriaux.

Le v. fr. goupil, renard, du l. vulpecula, dim. de vulpes, persiste dans l'Antre-Goupil, en la Gohannière, dans le Goupillon, en la Bloutière et en la Trinité, la Porte-Goupil en Gelland.

Le bas-l. hayrelium, signifiait maison rustique. Il y a près de Cancale la paroisse de Hérel, près de Granville le village de Hérel, l. hayrel; il y a Airel, commune de l'arrondissement de Saint-Lo. C'est sans doute le l. area par areola, et par airalus: « area est locus adificio aptus. »

Les meilleraies et meilleries sont des plants de meillier (mespilus), mot pop. qui se retire devant néssier, qui, luimême, est ancien: « Vallée de Guerville, ou lieu appelé les Néssiers. » (Apud Jubinal Paix aux Anglais, 1346). Au XIIIº